

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>







Low Cable Guellon

"R:0"

1700 Contain and

. ..

1



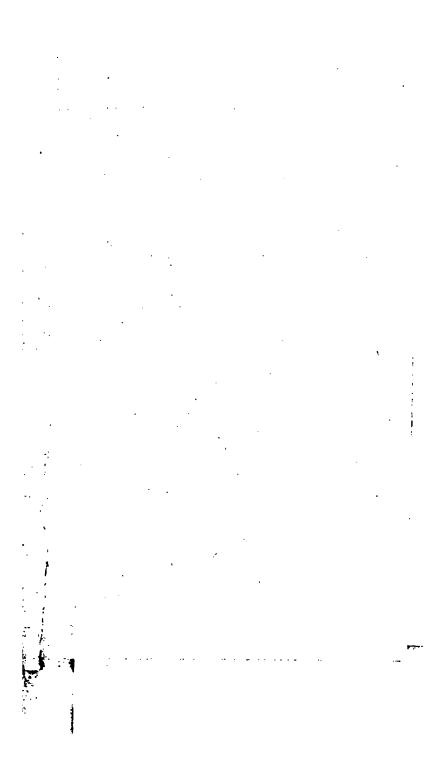



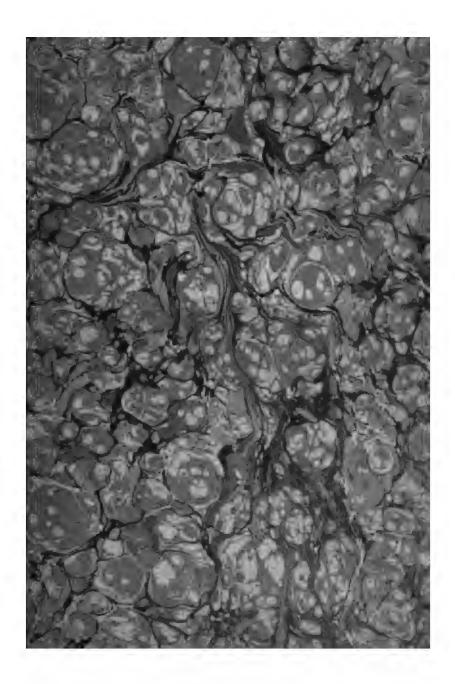



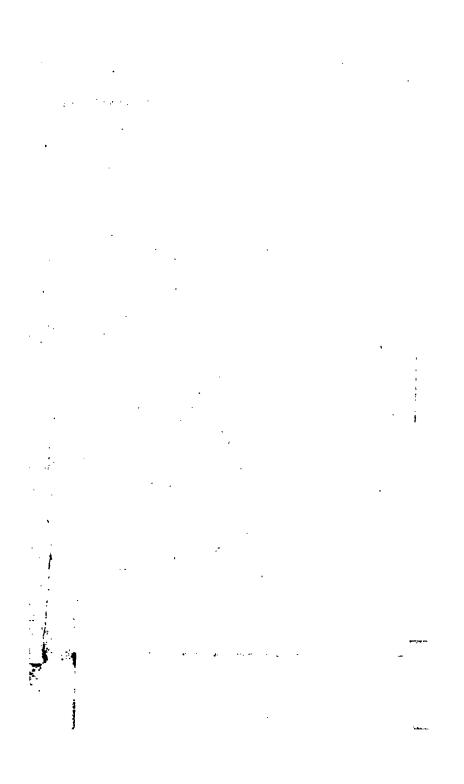

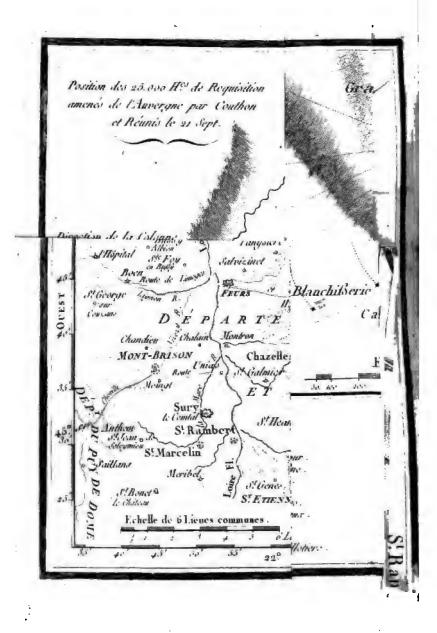

# HISTOIRE

## DU SIEGE

## DELYON,

Es événemens qui l'ont précédé et des désastres qui l'ont suivi, ainsi que de leurs causes secretes, générales et particulieres;

# (Depuis 1789 jusqu'en 1796;)

mompagnée d'un Plan où sont indiqués les actions rincipales , les batteries des combattans , les lieux recendiés et les édifices démolis.

Sed si tantus amor casus cognoscere nostros,

Quanquam animus meminisse horret, luctuque refugit,

Incipiam. . . . . . Æneid. L. 2.

## TOME PREMIER.

Aimé Gaillon de Mall in

#### A PARIS,

: l'imprimerie de LE CLERE, Libraire, rue Saint-Martin, près celle aux Ours, Nos. 254 et 89.

### ET A LYON,

Ve. Rusand, Libraire, rue Merciere, vis-à-vis celle Tupin.

(J. DAVA L, Impr.-Libraire, rue Merciere, No. 51.

M. DCC. XCVII. AN 5.

## Dégret congemant les confre facteurs ; rendu le 19 juillet 2793, l'an 2 de la république française.

ART. I. Les auteurs d'écrits en tout genre jouiront durant leur vie entiere du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la république, et d'en céder la propriété en tout ou en partie. II. Leurs héritiers on cessionnaires jouiront du même droit

durant l'espace de dix ans après la mort des auteurs.

III. Les officiers de paix seront tenus de faire confisquer à la requisition et au profit des auteurs, leurs héritiers ou ces-gionnaires, tous les exemplaires des éditions imprimées sans la permission formelle ou par écrit des auteurs.

IV. Tout contrefacteur sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de trois mille exem-

plaires de l'édition originale.

V. Tout débitant décuition contrefaite, s'il n'est pas reconnu contrefacteur, sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de cinq cents exemplaires de l'édition originale.

VI. Tout citoyen qui mettra au jour un ouvrage, sera obligé d'en déposer deux exemplaires à la hibliotheque nationale, ou au cabinet des estampes de la république, dont il recevra un reçu signé du bibliothécaire, faute de quoi il ne pourra être admis en justice pour la poursuite des contreseateurs. VII. Les héritiers de l'auteur d'un ouvrage en agront la propriété exclusive pendant dix années.

N. B. Les Propriétaires de cet Ouvrage déclarent qu'en vertu du décret ci-dessus, ils poursuivront suivant toute la rigueur des lois, par eux-mêmes, ou par leurs fondés de pouvoirs, tous les contrefacteurs ou colporteurs d'une édition qui ne porteroit pas la signature ciaprès.

Paris, le 15 juillet 1797, an 5e. de la république.



# AVERTISSEMENT

DE

# LAUTEUR

LYON, aux prises avec la révolution, est un tableau que tout français desire, que l'Europe attend, et que l'histoire générale de la révolution des mande comme une portion notable d'elle-même. Ce n'est point une scene particuliere, détachée d'un grand événement : c'en est la partie essentielle; et j'oserois même dire, la plus intére ressante à connoître.

On savoit bien que les mouvemens de la révolution; en cette ville; m'avoient pas été de simples émeutes; fortuites, isolées: et qu'ils n'étoient pas plus indifférens dans leurs causes, qu'ils ne l'ont été dans leurs suites. Mais qui jamais a connu les unes et les autres? Qui jamais a soulevé le voile ténébreux qui cacha trop souvent les perfides moteurs de cette succession de crises violentes, qu'en vain la bravoure lyonnoise s'efforça de régler en d'abattre!

Je les ai mis à découvert, ces rescents et ces hommes, par qui Lyon fut successivement tourmenté de toutes les secousses qu'on donnoit au midi de la France. Je les décris, avec toutes leurs particularités, ces commotions et ces résistances, ces crimes et ces vertus, cet excès de malheurs et cet excès de gloire dont Lyon n'a cessé d'etre le théatre, depuis le commencement de la révolution française.

Quand j'entrepris ce travail, commandé par l'amour de mon pays et de la vérité, je compris d'abord qu'en donnant à mes contemporains l'histoire de cette ville infortunée, je ne les satisferois qu'à demi, si, m'astreignant à l'usage, je me contentois de représenter, par masses, des événemens qu'il leur importe de connoitre en détail. L'histoire de l'âge, où le lecteur et l'auteur ont vécu, doit être, en quelque sorte, un récit dramatique, où les personnages semblent encore en action. C'est pour cela qu'animant leur conduite, j'ai cru devoir les faire parler eux-mêmes, et que j'ai reproduit toutes les particularités, propres à développer leur caractere.

La citation littérale de leurs discours, m'a sur-tout paru de rigueur dans un ouvrage où je ne dessinerois que de profil, ceux qu'il est nécessaire d'examiner et de montrer en face, si, en racontant leurs délits, je ne rappellois pas aussi les systèmes qui leur servirent de principe et d'apologie. Et croiroit-on à l'exposition de cette affreuse doctrine, si, me bornant à l'analyser, je ne citois servilement les paroles mêmes de ceux qui la professerent?

Qu'ils furent, en cela du moins, plus heureusement nés que nous, ces historiens des temps antiques, où les hommes, vicieux par instinct, ignoroient l'artinfernal d'ériger en qualités civiques, les passions les plus féroces! Ces écrivains n'étoient pas forcés, comme nous, d'hérisser eux-mêmes leur marche par d'épouvantables citations. Mais dans ces derniers jours, où l'abus des lumieres et du raisonnement n'a que trop confondu les idées du bien

et du mal, où la scélératesse ne fut, pas moins étonnante dans ses discours, que dans ses œuvres : l'historien seroitil exact, s'il se dispensoit du trop pénible devoir de faire aller ensemble la doctrine et les faits, les paroles et les actions?

Cependant, pour ne point trop surcharger mon récit, j'ai rejetté dans les notes, tous les passages que je pouvois absolument écarter de mon texte. C'est encore dans ces especes d'hors-d'œuvre, que j'ai renvoyé, par le même motif, quelques anecdotes précieuses, que je croyois devoir conserver pour l'observateur et les curieux: ne voulant point donner au lecteur ordinaire, qu'elles ne peuvent pas intéresser autant, le désagrément d'être retardé par elles, en parcourant le corps de cet ouvrage. Elles m'ont paru d'autant plus importantes à consigner pour les premiers, qu'étant la plupart, des faits privés où les personnages s'abandonnent à leur caractère, sans contrainte, à l'abri des regards, elles les démasquent entièrement, et fixent sur leur compte, le jugement des contemporains et de la postérité (1).

On peut ajouter la foi la plus entiere à toutes celles que je publie dans cette histoire. Quelques-unes me sont personnelles, et les autres reposent sur des témoignages que je ne saurois révoquer en doute.

<sup>(1)</sup> Il me reste encore beaucoup d'anecdotes, dont plusieurs pourroient me servir à confondre ceux qui se plaindroient d'avoir été peu menagés dans cette histoire. Mais, réservant ces armes pour d'autres circonstances, je donnerai, dans quelque temps, un recueil de traits qui portent un véritable intérêt, sans avoir l'odieux des personnalités.

Vraj dans ces moindres choses, je me suis piqué bien plus, de l'être dans les grandes. Les deux années que j'ai sacrifiées à recueillir des matériaux. à les comparer, à les mettre en œuvre, annoncent que je n'ai rien négligé pour obtenir le mérite de l'exactitude; et l'importance, l'authenticité de ces matériaux, me donnent la conscience la plus ferme de ma véracité. Ce que je raconte de plus incroyable, est fondé sur des pieces officielles qui sont entre mes mains: je pourrai en indiquer le dépôt, quand il me sera permis de croire qu'elle s'est totalement éloignée de nous, cette effrayante mode des mesures révolutionnaires, qui n'autorisent que trop les violations et les enlevemens.

Qu'il me suffise de dire que, par rapport à Lyon, les archives des comi-

tes de la convention, ne renfermoient rien que je n'aie connu. Il n'a pas tenu à Dubois-Crancé que je ne fusse exempt de les consulter en ce qui les concerne. car lui-même nous avoit fourni tous les actes de son procès, dans plus de deux gros volumes, où il a prouvé solemnellement contre Couthon et Maignet, qu'il s'étoit rendu coupable envers Lyon, de toutes les atrocités possibles. En ces temps d'exécrable mémoire, c'étoit un mérite, c'étoit une gloire d'avoir brûlé, saccagé des villes, d'en avoir détruit les habitans par le fer et la flamme. Le soupçon d'avoir négligé, et les fléaux connus, et les fléaux imaginables, pour détruire des français, forçoit le crime à faire parade de tous ses attentats.

Dubois donc, ce Dubois, qui a soutenu dans la convention, qu'il falloit,

aux yeux des aristocrates, avoir mérité. la potence, pour être patriote, Dubois a démontré qu'il avoit les plus incontestables titres à la bienveillance de nos égorgeurs. L'arbitre suprême de toutes choses a voulu qu'il fournit ainsi lui-même les moyens d'un jugement terrible que, tôt ou tard, la justice, rassise enfin, prononcera contre lui. Cet irrécusable exposé de preuves abominables, que toute autre main que la sienne n'auroit eu, ni le courage, ni peut-être la facilité de recueillir, m'a semblé trop précieux, pour ne pas être cité, de préférence à tout autre monument de sa conduite.

Rien de ce qui pouvoit concourir à la fidélité de mon récit, n'a rebuté l'intrépidité de mes recherches. Toutes les brochures du temps, les papiers publics les plus rares, les journaux des

Jacobins et de la Montagne, les portefeuilles des particuliers, les conversations des principaux acteurs et de leurs amis, tout a été mis à contribution par mon ardeur pour la vérité. Je voulois la découvrir à tout prix; et je me flatte de la dire avec la plus sévere impartialité: sans avoir plus d'égards pour mes propres amis, que je n'en montre pour les ennemis de ma patrie. En écrivant, j'étois persuadé que je ne connoissois aucun de ceux dont je parlois, qu'ils avoient vécu dans un autre temps que le mien; et me mettant à la place de la postérité, qui ne sauroit ni les flatter, ni les craindre, je crois en avoir parlé comme ellemême en parlera.

Si quelqu'un venoit élever des doutes contre ma véracité, je dissiperois bientôt ces nuages, en lui disant à lui-

même : « Ou vous êtes de ces hom-» mes qui, par la fougue d'un carac-» tere irréfléchi, se font, sans le savoir, » les instrumens des factions, toujours » habiles à volcaniser les têtes caver-» neuses; et alors, l'aveuglement de » votre frénésie ne diminue rien à la » certitude de mes assertions, comme » il ne peut faire que votre frénésie » n'ait pas servi les factieux ». « Si vous n'êtes pas de cette classe » follement inflammable, vous êtes » donc du nombre de ceux à qui mon » ouvrage n'est pas favorable: mais vo-» tre dénégation infirmeroit-elle les té-» moins d'après qui je vous accuse, » avec la conviction qu'ils m'ont donné: » de vos torts? Puisse le regret que » vous indiquez par-là, d'avoir mérité » de perdre l'estime publique, produire » en vous le projet de la poursuivre?: Vous me devrez peut-être l'avantage
de l'avoir reconquise ».

Ceux que la pusillanimité de l'égoïsme, ou la froide immoralité de la tolérante philosophie, rendent indulgens pour des maux qu'ils ne connurent que légérement, ces profanateurs de la clémence, vont m'accuser de ressusciter des souvenirs, par qui les ressentimens assoupis, serontaiguillonnés de nouveau. Etoit-ce là mon but? Non; à Dieu ne plaise. Mais est-ce la faute de l'histoire, si les personnages qu'elle est forcée de mettre en scene, sont les plus atroces scélérats qui aient existé; et si le glaive des lois ne les a pas encore soustraits à des vengeances obscures, par des supplices exemplaires? Est-ce ma faute, sinde tels monstres ne peuvent être amenés devant leurs victimes, sans leur causer

tous les frémissemens de la nature et de la probité?

L'historien est comme ce juge qui prononce, d'après les faits prouvés, sans acception des personnes. Est-ce donc lui qu'il faut blâmer, si celles qui comparoissent à son tribunal, sont coupables d'énormes crimes, et si la procédure met ces crimes à découvert? Est-ce donc un si grand mal que, dans l'intégrité de sa magistrature, il condamne ces monstrueux criminels à l'exécration de tout ce qui fait cas de la justice et de la vertu!

Anathême à quiconque voudroit qu'on oubliât des forfaits atroces, commis envers la société, envers l'humanité, comme on oublie quelquefois, par une sainte générosité, les injures personnelles qu'on a reçues. Anathême à celui qui, par la crainte de voir retoire, où tout est horriblement inoui, extraordinairement atroce. C'est bien le moins qu'on me pardonne les écarts de l'horreur et de l'indignation, si toutefois encore, on ne veut pas me savoir gré d'avoir eu le courage de donner à mon siecle et aux siecles suivans, l'effroyable histoire des maux que la révolution a faits dans la ville où je suis né.

Lyon croulant dans le chaos, avec les flots précipités du sang des Lyon-nois!.... Tel a été le sujet de mes méditations, depuis plus de deux années jusqu'à ce jour. Pendant ce long intervalle, je n'ai donc fait que trainer ma douloureuse sensibilité dans les œuvres du crime et de la mort. Oh! combien j'ai souffert, en me tournant et me retournant, sans repos, dans les fortaits, le sang, les cadavres et les décombres!

combres! Cette horrible existence qui absorboit mes jours, a souvent empiété sur le néant du sommeil. Combien de fois il fut troublé par des spectres sanglans! Combien de fois j'éprouvai le supplice inexprimable de voir en songe les Crancé, les Collot, les Challier, les échafauds, les têtes sans troncs, les troncs sans têtes!.... Horresco referens.

Epouvantable et repoussante entreprise, où, lorsqu'après une marche cruelle sur les vestiges de la plus féroce scélératesse, je croyois pouvoir me reposer sur les traits de magnanimité que les Lyonnois m'offroient de distance en distance, j'étois aussi-tôt enlevé de cette consolante pause, par l'infortune qui s'attachoit à leurs exploits. Cette affreuse scélératesse, se repliant en même-temps sur eux, pour les envelopper, me forçoit à rentrer dans la carriere de ses atrocités et de leurs malheurs.

Lecteur, je le prévois, je te le prédis même: plus d'une page de mon livre te fera frémir; plus d'une fois tu le repousseras, en te promettant de n'en plus reprendre la lecture. Si ton ame est honnête et sensible, tu dois éprouver ces mouvemens inévitables de l'indignation, trop justement courroucée. Moi-même j'ai bien souvent rejetté la feuille que j'écrivois. Ah! si tu souffres quelquefois des images déchirantes que je te présenterai: plainsmoi d'en avoir vu les affreux modeles; plains-moi de m'être cru dans la nécessité de te les peindre.

Mais enfin, ma tâche est consommée, et la tienne va commencer. Pardonne-moi les imperfections que j'ai pu laisser dans cette histoire. Elles sont inséparables de l'étrange bouleversement que j'ai décrit. On n'a pas la force de retoucher des ouvrages de ce genre. On ne sauroit y mettre cette main caressante qui donne quelquefois la perfection, quand le plaisir l'anime et que l'attention la dirige. Je sors brusquement de mon travail, comme celui qui, s'évadant d'un cachot effroyable, court au loin, sans s'amuser à reporter les regards vers le séjour dont il s'échappe.

Obstupui, steterunt que comæ et vox faucibus hæsit.

LISTE des principaux Ouvrages imprimés qui se trouvent cités dans cette Histoire, indépendamment des manuscrits et pieces originales.

Histoire de la conjuration d'Orléans. Paris. 1796. Histoire de la révolution de Lyon, avant le 29 mai 1793, avec pieces justificatives, désignée dans le cours de cette Histoire, par H. et P.

Relation du siege de Lyon, imprimée en 1794.

Lyon tel qu'il étoit et tel qu'il est. Lyon. 1797.

Rapport de Courtois sur les papiers trouvés chez Robespierre. Paris.

Rapport de Saladin, au nom de la commission des onze, sur Collot-d'Herbois, Vadier, etc. Paris.

Premiere, seconde et troisieme parties de la Réponse de Dubois-Crance aux inculpations de Couthon et Maignet. Paris. 1793.

Les Nudités. Lyon. 1792.

Offrande à Challier. Lyon. 1793.

Le Moniteur.

Les journaux des Jacobins, Débats et Correspondance.

Les journaux de la Montagne, etc. etc.

HISTOIRE

# HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION

FRANÇAISE,

DANS LA VILLE DE LYON.

### LIVRE I.

Introduction. Notice historique sur le caractere politico-moral des Lyonnois. Opinion de Henri IV sur leur compte. Rapprochement habituel du tiersétat, de la noblesse et du clergé dans Lyon. Excitateurs de la révolution. Assemblée des Ordres. Députation aux états-généraux. Premiers mouvemens. Renversement de l'antique administration municipale. Création soudaine d'un comité qui la remplace. Incendie des châteaux. Assassinat d'un soldat suisse. Intrigue pour le rappel de Necker. Complot contre le lieutenant de police. Remarque sur les chefs des séditions d'alors. Origine du surnom de muscadins. Refroidissement de ce qu'on appelloit patriotisme.

Une cité célebre, la richesse, la gloire de l'empire français, et le désespoir des puissances étrangeres : détruite au nom de la France; —

Tome I. Hist. de Lyon.

les Lyonnois, portion renommée de la nation la plus vantée pour ses lumieres, ses mœurs et ses arts: massacrés au nom de la loi, par des Français conspirateurs; — Lyon, d'abord déchiré par diverses factions qui se l'arrachent, puis inondé de sang et réduit en cendres par celle qui l'emporte avec une fureur égale à toute la rage des factions vaincues: — voilà l'épouvantable tableau que s'est engagé de faire, comme d'après nature, un témoin oculaire, une victime même, qui ne survit à tant de malheurs, que pour avoir de plus celui de les décrire.

Oh! qui me donnera les couleurs propres à représenter tant d'horreurs! Lugubres écrivains des plus noires conspirations qui aient désolé le monde, que vos teintes sont foibles encore pour peindre celle-ci, pour exprimer ce que je sens, ce que j'ai vu! C'est avec des larmes de sang que je pleure sur les désastres de ma patrie; et c'est dans le sang de mes concitoyens, de mes parens, de mes amis, dans le mien même, qui semble encore couler sous mes yeux, que je dois tremper ma plume frémissante.

Les monstres vomis contre notre ville, par ces factions diverses, ont surpassé, dans leur intrépide fureur, les tyrannies les plus exécrables. Ils ont déployé la rage la plus implacable

contre ce même Lyon, devant lequel celles-ci vinrent presque toutes s'adoucir. Néron, oui Néron lui-même, attendri par l'incendie qui dévora toute la cité des Lyonnois, s'empressa de la rebâtir, et de les consoler par une munisi-. cence sans bornes. Antoine les enrôla dans les légions romaines, où ils eurent pour écondard et pour emblême, le roi des animaux, symbole de courage et de magnanimité. L'impérieux et cruel Tibère, fléchissant avec respect devant leur amour inné de la liberté, réunit sur eux les privileges du peuple romain, avec ceux d'une ville libre et d'un régime municipal. Leurs fastes sont pleins de traits d'affection et d'estime que les empereurs leur prodiguerent. Claude prouva luimême, dans une harangue mémorable, qu'ils méritoient d'entrer au sénat. Auguste les combla de bienfaits. Adrien, Antonin, tous les Césars rendirent de mille manieres justice à leurs qualités. La réputation de leur candeur, de leur droiture, fut si grande dans l'Empire, qu'Ennodius vint chez eux pour en juger par lui-même. Il leur a rendu le témoignage que la vertu, naturalisée parmi les Lyonnois, étoit comme le lait de leur enfance (1).

<sup>(1)</sup> Et natos Rhodani lac probitatis habet.

Fideles aux divers gouvernemens sous lesquels ils passerent, jamais ils ne consentirent d'en devenir les esclaves. Le sceptre de l'autorité veut-il, au troisieme siecle, devenir un joug de fer? Aussitôt se forme une milice citoyenne qui va renverser les remparts de l'oppresseur, abattre ses tours menaçantes, et reconquérir sa liberté. Le premier usage que les Lyonnois en font, est de se rendre cette antique administration libre et municipale, qu'ils avoient perdue.

En passant sous la dynastie française, cette ville, incapable de se laisser asservir, conserva le régime populaire, et l'armée citoyenne, que dés-lors elle possédoit (1); et son inflexible passion de la liberté fut telle dans son respect à l'égard du pouvoir, que nos rois finirent par la respecter eux-mèmes comme un garant de la fidélité des Lyonnois (2).

<sup>(1)</sup> Ce régime étoit une administration consulaire, composée de cinq magistrats elus par le peuple. Cette armée citoyenne étoit, depuis 1228, ce que sont aujourd'hui les gardes nationales, établies dans toutes les communes. L'un et l'autre subsistoient à l'époque de la révolution.

<sup>(2)</sup> On a remarqué fort judicieusement que sous le régime de la monarchie, les Lyonnois étoient accusés de républicanisme, avec assez de fondement. Les intendans que la cour envoyoit dans leur ville, y éprouvoient toujours des désa-

La soumission raisonnée des habitans de Lyon pour des maîtres dont ils eurent lieu de s'applaudir de regne en regne, devint une habitude qui valut à la monarchie française cet attachement, qu'on devroit moins regarder comme un aveugle royalisme, que comme une juste affection pour des rois bienfaisans. Aussi celui de tous qui le fut davantage, Henri IV, déclaroit, dans un de ses édits, que «les sentimens des » Lyonnois le dispensoient d'avoir une citadelle » au milieu d'eux, et que la couronne n'avoit » pas de sujets plus fideles, ni l'état de meil-» leurs citoyens (1)». Ce qui prouve encore que leur fidélité fut plutôt un sentiment de réflexion qu'une résolution de parti, c'est que leur déférence pour l'autorité royale ne les fit point renoncer aux institutions que le génie de la liberté leur avoit données. La révolution les a

grémens; toute l'estime, toute l'affection des citoyens se portoient sur le prévôt des marchands, qui étoit le chef du
corps municipal. L'auteur d'un mémoire sur le commerce,
dit avec raison: « Lyon étoit habité et florissant sous le ré» gime des rois, parce qu'il étoit administré républicaine» ment; Lyon est devenu désert et sauvage sous le régime
» républicain, parce qu'on a voulu le gouverner avec des» potisme ».

<sup>(1)</sup> Edit donné en 1594.

trouvés en possession de cette administration municipale et de cette garde nationale qu'elle apportoit à toutes les communes. Toujours libres et fiers jusques dans leur soumission, les Lyonnois ont su concilier l'indépendance de l'homme avec l'obéissance du citoyen.

Ce fut au milieu de ce peuple calme par raison, énergique par caractère, que le volcan révolutionnaire jetta ses laves les plus brûlantes. L'appât des grandes richesses que renfermoit cette cité commercante, fixa les regards avides des factions; et la population immense que lui procuroient ses manufactures, présentoit aux conspirateurs trop de bras mercenaires, pour qu'ils ne cherchassent pas à s'emparer de ce poste important. Sa situation topographique en rendoit la possession nécessaire pour influencer les provinces méridionales, en même-temps que de Paris on donneroit l'impulsion à celles du nord de la France; la haine que Lyon avoit toujours montrée pour la tyrannie, vint servir les factieux, prompts à taxer d'esclavage toute subordination contraire à leurs projets. Ils profiterent quelquefois utilement d'une telle ruse; mais cette horreur de la tyrannie se tourna souvent contre eux, lorsqu'ils voulurent devenir eux-mêmes des tyrans. Delà cette rage extrême, à chaque contrariété qu'ils éprouverent dans l'exécution de leurs complots.

Il ne faut pas le dissimuler : Lyon fut quelques instans séduit par ce cri de liberté, répété perfidement dans ses murs, où régnoit depuis long-temps celle qu'ailleurs on réclamoit peutêtre avec plus de raison. Lyon, dans un délire qui ne fut pas long, sembla croire qu'il n'étoit pas libre; et les clameurs que les stentors de la capitale faisoient retentir au loin contre la dépravation de la cour, l'insolence des grands, les abus du gouvernement, communiquerent à cette ville la commotion qui commença d'agiter la France, des l'année 1788. Mais pouvoit-elle durer long-temps, cette illusion humiliante de son propre esclavage, dans une ville où florissoit le commerce y lorsqu'on pensoit que la prospérité commerciale dont elle jouissoit, suppose toujours cette vraie liberté que reglent les loix; lorsqu'on appercevoit que la liberté nouvelle, avec tous les symptômes de la licence, ne faisoit rien qui ne tendît à détruire l'industrie et le commerce? Dès ses premiers essors, elle portoit des atteintes mortelles à l'aisance, à la félicité publique des Lyonnois. La frénésie qu'on montroit par-tout contre ce qu'on appelloit les aristocrates, ne pouvoit encore être qu'un accès

éphémere dans une ville où tout noble voyoit dans le peuple, la place de laquelle il étoit sorti; où le simple ouvrier pouvoit obtenir d'être porté par l'estime publique, aux fonctions consulaires qui conféroient la noblesse; où presque tous les nobles étoient liés d'intérêt et même de parenté, avec la classe commerçante qui alimentoit l'industrie nourriciere du peuple. Ces relations indestructibles de la noblesse avec le négociant, auquel elle fournissoit des fonds: et du négociant avec le peuple laborieux, qu'il faisoit vivre des fonds prêtés par la noblesse, devoient rapprocher toutes les conditions, malgré les efforts des factieux pour les désunir et les armer les unes contre les autres.

Après ce coup d'œil général sur le caractere, les mœurs et les habitudes particulieres des Lyonnois; après ces observations nécessaires pour comprendre ce que leur conduite eut de singulier dans la révolution, commençons-en l'histoire par l'exposé rapide des événemens qui précéderent les grandes catastrophes, au développement desquelles cet ouvrage est spécialement destiné.

Ce fut avec joie qu'on reçut à Lyon, comme ailleurs, l'annonce des états-généraux, parce qu'on crut y voir un remede aux maux de la

France. Mais à Lyon, où le mécontentement n'étoit pas extrême, où l'esprit d'innovation avoit peu d'empire, l'impulsion d'enthousiasme eut peut-être été foible, sans la nouvelle force qu'elle reçut des protestans, établis en grand nombre dans cette ville. La banque et le commerce qu'ils y avoient exercés paisiblement sous les auspices de la bienveillance hospitaliere des Lyonnois, leur avoient procuré des richesses qui leur donnoient une dangereuse prépondérance. Le souvenir vindicatif de la Saint-Barthelemi, le dépit subsistant de la révocation de l'édit de Nantes, l'espoir ardent d'échapper aux gênes d'une sévere compression, concoururent plus que toute autre cause, à faire proclamer l'annonce des états-généraux, comme l'aurore du bonheur public, dont on désignoit pour garant ce finan-, cier calviniste que l'état venoit de se redonner pour tuteur. L'influence que des esprits exaltés par la passion, et soutenus par l'opulence, ont sur les esprits populaires, donna beaucoup d'échos aux exclamations des protestans en l'honneur de la liberté naissante.

Cette influence fut remarquée, même avant que les trois ordres ne s'assemblassent pour la nomination de leurs députés aux états-généraux. Dans des assemblées illégalement provoquées par des protestans, ils inculquoient leurs principes, annonçoient leurs espérances particulieres, et se proposoient eux-mêmes pour aller manifester aux états les vœux des Lyonnois.

Les préventions que dès-lors ils avoient inspirées en leur faveur, étoient telles, que l'on rejetta avec dédain les observations qu'un ami de l'ordre et des loix fit imprimer à ce sujet, parce qu'elles étoient propres à détourner les suffrages qu'ils attiroient avec force (1).

Une autre secte qui, sous des emblêmes ridicules de fraternité et d'égalité, avoit si prodigieusement multiplié ses adeptes, depuis surtout que le duc d'Orléans en étoit devenu le grand-maître : la secte des Francs-Maçons acquéroit une puissance qui, loin de contrarier celle des protestans, servoit à généraliser ses vues, à propager son crédit. Une maltitude de

<sup>(1)</sup> Cette brochure est un témoin précieux de l'ambition des protestans en cette rencontre. On la doit à un honnête négociaut, nommé Andrieux-Poulet. L'auteur y rappelloit avec des regrets obligeans, que l'édit de 1787, qui leur accordoit l'état civil, les excluoit formellement des fonctions publiques; et il en concluoit qu'il falloit s'abstenir de nommer des protestans aux états, parce qu'une telle nomination ne pouvoit qu'être une désobéissance attentatoire à l'autorité du législateur. (Assemb. chez les Carmes).

loges dispersées dans Lyon, et aboutissant à une loge centrale, lesquelles étoient les types et les berceaux des différens clubs et du club central, dont nous serons souvent obligés de parler, préparerent les élections et fournirent les candidats.

L'assemblée générale des trois ordres fut convoquée suivant les formes prescrites par ce mémorable réglement, qui organisa en quelque sorte la révolution. Elle s'annonça, dès la premiere séance, par un ferment d'insurrection qui souleva les nobles contre la noblesse, les curés contre le clergé, le tiers-état contre luimême, et chacun des trois ordres contre les deux autres.

Aucun d'eux n'avoit encore pu délibérer validement en particulier, et cependant, par un mouvement généreux, un des plus nouveaux d'entre les nobles s'éleva dans cette premiere assemblée générale, pour faire, au nom de tous, l'abandon de leurs privileges. Les plus prévoyans d'entre eux, renonçant néanmoins de cœur à ces avantages, pensoient, qu'il valoit mieux réserver la solemnité de ce sacrifice pour servir d'olivier de paix à la premiere contestation; mais ce jeune noble, appellé Deschamps, jurisconsulte estimé, étoit lancé par la fougue révolutionnaire des écrits publics et des conseils privés de son ami Servan, l'ancien avocatgénéral du parlement de Dauphiné (1). Il brusqua les bienséances; et la renonciation fut faite par celui qui avoit le moins de droits pour la faire.

Cet abandon trop prématuré pour pouvoir être prévu, fut un piege embarrassant pour le clergé, que le tiers alloit accuser de n'avoir

<sup>(1)</sup> Frère de ce général Servan, qui fut ministre avec Rolland. Cet ex - magistrat parut chargé d'activer à Lyon la révolution par ses écrits. C'étoit sous l'anonyme qu'il les publicit; mais Brissot, dans son journal, se hatoit de le nommer, en les annonçant avec éloge. Servan donna, comme Syeyes, un Catéchisme du tiers-état; et il le surpassa. Sou pamphlet le plus remarquable, par les provocations révolutionnaires qu'il renfermoit, fut une Adresse aux amis de la paix, dans laquelle, entre autres choses, il prêchoit ardemment la formation des clubs. Deux mois après, il chanta la palinodie dans un petit Supplément à l'Adresse, qu'il n'avoua point aux patriotes. Il le renia même en face de Challier, qui vint chez lui pour l'interpeller à ce sujet. Ce n'étoit que pour un certain ordre de gens, qu'il disoit, dans ce Supplément, que « l'autorité du roi étoit mécon-» nue, la religion ébranlée, le crime sans frein : qu'il fal-» loit pleurer sur les ruines de la patrie, en attendant une » nouvelle législature ». L'Adresse avoit paru vers la fin de 1789, et le Supplément sut donné au commencement de 1790.

pas donné le premier exemple du désintéressement. Mais les ecclésiastiques en devinrent spontanément à l'envi les imitateurs, avec le regret d'avoir été devancé; et le reproche n'eut pas lieu.

Cette émulation de générosité, commandée par les conjonctures, électrisa même cette portion du tiers-état qui possédoit certaines immunités, particulieres aux bourgeois de Lyon. Il n'en étoit pas une dans tout l'arrondissement de la sénéchaussée, dont le sacrifice ne se fit au bonheur du peuple, au salut de la patrie.

Les trois ordres retirés ensuite dans leurs chambres respectives, y furent agités de l'orage soufflé par la seule faction qui subsistoit alors (1). Ce que leur tourmente eut de singulier, ce que leurs excitateurs firent d'incompréhensible, ce que leurs doléances eurent d'étonnant, s'est expliqué depuis, dans l'entier développement de cette faction, alors encore voilée aux yeux des Lyonnois. Seulement ils sentoient que Necker maîtrisoit les assemblées de la noblesse et du clergé, comme celle du tiers. Il y étoit la divinité toujours présente; et quand une difficulté

<sup>(1)</sup> Voy. Hist. de la conjuration d'Orléans.

majeure s'élevoit, c'étoit, non au roi, non à son conseil, mais à Necker personnellement qu'on demandoit une décision; et Necker prononçoit, de son autorité privée. Les cahiers porterent l'empreinte de son esprit : on remarqua dans ceux de la noblesse, peu de respect pour les biens du clergé; et dans les cahiers du clergé, peu de véritable zele pour la religion dominante (1).

La même influence dirigea le choix des dépu-

Les cahiers du clergé (p. 9), parlent de la nécessité de la religion en général; et à la suite de plusieurs phrases entortillées, ils disent légérement « que le cults public doit être » exclusivement réservé à la religion catholique, apost., etc. » L'addition de ces mots: Apost. et romaine ne s'obtint pas sans peine et sans débats de ceux qui avoient rédigé les cahiers.

On trouve dans leur préambule, cette assertion jusqu'alors inouie: C'est du corps de la nation que le clergé a reçu ses biens. L'abbé Lachapelle, qui eut le plus de part à la rédaction des cahiers du clergé, étoit ami des jansénistes et des économistes,

<sup>(1)</sup> En demandant (p. 15 des cah. de la nobl.), qu'à la dette publique fussent ajoutées toutes les dettes contractées par les villes, corps, compagnies et corporations, pour prêts, ou dons versés au trésor royal, la noblesse déclare «ne point » entendre la dette du clergé sous la désignation de dette de » corps, etc.»

tés dans chaque ordre; la majeure partie d'entre eux montroit des dispositions formelles de dévouement, et l'autre n'en aunonçoit presque point de résistance. Milanois et Périsse, illuminés Martinistes; Couderc, l'un des coryphées de la secte protestante; l'abbé Charrier, devenu le champion du jansénisme, marcherent en tête de la députation lyonnoise, dans laquelle on distinguoit encore d'autres maçons, un noble ouvertement économiste, l'avocat Deschamps, dont nous avons parlé, et le célebre avocat Bergasse (1).

## (1) Liste complette de cette députation.

Pour le clergé: l'abbé de Castellas, doyen du chapitre des comtes de Lyon; Mayet, curé de Rochetaillée; Flachat, curé de N. D. de St. Chamont; et Charrier de la Roche, prévôt du chapitre noble d'Ainay, curé de la paroisse du même nom.

Pour la noblesse : le marquis de Montdor et le marquis de Loras; MM. Boisse et Deschamps.

Pour le tiers-état de la ville: Périsse Duluc, libraire, rollandin des plus déterminés; Milanois, ancien avocat du roi en la sénéchaussée, orateur enthousiaste de la loge des Martinistes; Couderc, banquier, calviniste des plus subtils et des plus riches; et Goudard, négociant.

Pour le tiers-état de la campagne : Girerd ; Bergasse ; Durand et Trouillet.

Dès-lors Lyon se trouva placé sur une fermentation sourde qui éclata d'une maniere effrayante à la nouvelle de la réunion des trois ordres aux états - généraux. L'historien de la conjuration d'Orléans remarque, (1), que ce fut à la place Dauphine, habitée de préférence par les protestans de Paris, que les premieres explosions populaires eurent lieu dans la capitale; nous remarquerons de notre côté, qu'à Lyon, ce fut des rues où les plus puissans d'entre eux demeuroient, que partit le mouvement qui, le soir du jour où l'on apprit cette réunion, répandit dans la ville une multitude d'ouvriers, de femmes et d'enfans, enivrés, ordonnant aux citoyens d'illuminer, jettant des pierres aux fenêtres de ceux qui n'obéissoient pas, et vomissant des imprécations singulieres par leur nouveauté. Jusqu'alors les odieuses qualifications d'aristocrates et de calottins n'avoient pas été seulement balbutiées par cette populace, qui paroissoit animée d'une fureur qu'aucun mécontentement particulier ne pouvoit lui rendre personnelle. Et cependant elle proféroit les nouveaux anathêmes avec une facilité qui seroit incompréhensible, si

<sup>(1)</sup> Voyez l'Hist. de cette conjuration, tom. I, pag. 168, à l'occasion du rappel de Necker.

l'on ne suppose pas qu'elle avoit eu des maîtres; car on peut la comparer à cette Pythonisse, qui n'entroit en délire, et n'étonnoit par ses discours, que lorsque le trépied, couvert de la peau du serpent, enflammoit ses esprits.

Cet événement de la réunion qui causa une joie si délirante, entraîna la dissolution de l'autorité consulaire qui régissoit Lyon, depuis un temps immémorial. Elle disparut devant un comité, composé tout-à-coup de commissaires des trois ordres, qui s'empara des affaires publiques, et s'établit à sa place, dans l'hôtel de ville. Leur inexpérience eut besoin de permettre un reste de vie au consulat; ils en appellerent le principal échevin à leurs séances, et laisserent la police à l'ancien commissaire. Mais l'un et l'autre trouverent plus de mortifications qu'ils ne rendirent de services, dans des fonctions qu'on ne leur laissoit qu'avec défiance.

Ce nouveau corps administratif, soit par son impéritie en des circonstances aussi critiques, soit par l'effet de sa composition hétérogene, soit par celui de sa volonté, sembloit lâcher la bride aux irruptions populaires. Elles éclaterent avec les cris de liberté, d'égalité, dans le temps même que Mirabeau tonnoit à Versailles, pour que le roi renvoyât les troupes dont il s'étoit

environné; dans le temps même que l'on agitoit les bourgeois de Paris, par la crainte de brigands supposés; et qu'on répandoit dans les campagnes, l'ordre de brûler des châteaux. Les barrieres de Lyon furent alors incendiées par des bandits inconnus, si acharnés, qu'on ne put les empêcher de consommer leur entreprise, et si heureux qu'on n'en découvrit aucun.

Cet incendie fut une traînée de poudre qui sembla mettre le feu aux châteaux du Dauphiné, dans le voisinage de Lyon. En se promenant sur les quais de la ville, on voyoit toute en flammes, la partie de cette province qui y touche. Les Lyonnois, émus par cet affreux spectacle, le furent bien davantage par les cris de désespoir que poussoient vers eux les propriétaires et les principaux habitans de ce pays ainsi désolé. La jeunesse de Lyon prit les armes; et, guidée par des citoyens, négocians pour la plupart, elle alla donner la chasse aux incendiaires. Elle en arrêta quelques uns; et elle sauva ce que leur torche n'avoit pas encore dévoré.

Cette action mémorable devint, aux yeux de la faction qui commandoit ces forfaits, un premier titre à sa haine contre les Lyonnois; et les chess de cette expédition surent dès-lors notés par la malveillance. On ne leur pardonna pas sur-tout d'avoir livré à la justice deux coupables qu'elle avoit fait pendre sur les lieux du délit.

Alors la justice, encore exempte des altérations qu'elle a subies depuis, n'avoit point déposé la sévérité de l'ahcienne jurisprudence contre de tels crimes. Elle ne connoissoit point encore cette indulgence pour certains attentats, commandés et payés, que l'innovation des intentions révolutionnaires a fait absoudre, dans des temps postérieurs. Le monstre qui voulut, sur la personne d'un soldat du régiment suisse de Sonnenberg, alors caserné à Lyon, donner le signal d'un massacre semblable à celui des Foulon, Berthier et Flesselles, n'échappa point à la rigueur des loix, malgré la confiance qu'il en avoit. Il expia sur la roue, cet assassinat dont les détails, tout horribles qu'ils sont, ne sauroient être indifférens à l'observateur.

Ce régiment inébranlable dans son amour de l'ordre, imprimoit trop de contrainte aux scélérats pour qu'ils ne fussent pas irrités contre lui. Mais n'osant l'attaquer en corps, ils chercherent à s'en venger sur des soldats, pris isolément. L'un de ces militaires est assailli par quelques brigands dans la promenade Perriche': il se dé-

fend sans succès; les assassins, ayant en tête un nommé Saunier, cordonnier, le traînent, en l'accablant de coups, du côté de la ville, jusqu'au plus prochain réverbere, où Saunier, avant de suspendre cet infortuné qui vivoit encore, lui extirpe les yeux avec les instrumens de son état. Quelques femmes l'aident avec leurs ciseaux; ensuite tous ensemble le hissent au bras de la lanterne, qui se casse; le cadavre tombe: ils le transportent à un autre réverbere qui leur semble plus convenable, par sa position sur la place de Louis-le-Grand, dite de Bellecour: parce que c'étoit le quartier préféré de la noblesse.

Pendant cette premiere scene de meurtre, si facile à arrêter, et qui dura néanmoins depuis cinq heures du soir jusqu'à onze, le Lafayette que la nouvelle garde nationale de Lyon avoit pour chef, Dervieu du Villars, dormoit, ou s'étoit caché. Il ne parut qu'après que le crime fut consommé; et tout le service qu'il rendit au malheureux suisse, fut de faire transporter à l'hôpital, son cadavre déchiqueté.

Cet assassinat, destiné sans doute à devenir le signal d'une grande effusion de sang, eut des suites propres à déconcerter ceux qui pouvoient la vouloir. Le régiment suisse, instruit dans ses casernes de cet horrible attentat, avant même qu'il ne fût consommé, vouloit s'élancer hors de la consigne, pour venir éteindre dans le carnage la fureur qu'il ressentoit. Il eût causé des malheurs épouvantables, et fourni de spécieux prétextes à son renvoi, tant desiré par les anarchistes. Mais les chefs de ce corps le retinrent avec une grande prudence; et le régiment leur rendit un bel hommage d'estime et de soumission, en leur sacrifiant l'impétuosité de sa vengeance.

Necker, renvoyé du ministere, pendant que ces événemens se passoient à Lyon, ne laissa pas cette ville indifférente sur sa retraite. Il y avoit trop d'amis, pour qu'on n'y réclamât pas en faveur de son rappel. On proposa au comité de le demander au roi; et, pour donner à cette demande les couleurs du vœu de toutes les classes, plusieurs orateurs parlerent dans le même sens, au nom de chacune d'elles. Les plus remarqués furent Dubois, commis-associé d'un banquier, lequel montra pour Necker un enthousiasme analogue à celui qu'il avoit manifesté dans la chambre du tiers; et l'avocat Lemonthey, enfant gâté des protestans (1), qui, parlant pour

<sup>(1)</sup> Il avoit fait imprimer plusieurs pamphlets en leur faveur, quelque temps avant la révolution.

pussent nourrir la ville; et il les avoit ensuite arrachés à l'impétuosité de la débacle, lorsqu'elle rendit ce fleuve si terrible. Mais que reste-t-il des bienfaits reçus, même avec transport, par le peuple toujours ingrat? Son éphémere reconnoissance résiste-t-elle à l'attrait d'une insurrection?

Il sembloit en avoir alors un besoin qui tenoit de la frénésie. Les accès en étoient marqués les dimanches et les lundis, jours consacrés par abus à l'ivrognerie. Une émulation que les divers événemens de la capitale donnoient par secousses, augmentoit de temps en temps le danger. De ce que la Bastille avoit été prise et démolie, le peuple imaginoit devoir prendre et démolir le château de Pierre-Scise (1). Parce que de Paris on mandoit que « la vengeance populaire avoit puni » des traîtres », le peuple de Lyon étoit induit à croire que le patriotisme consistoit à désigner des traîtres, pour les punir ensuite.

<sup>(1)</sup> Ancien château, agréablement situé sur un roc escarpé, au bord de la Saone, et tenant aux murailles de la ville. Il avoit été, dans l'origine, la demeure des archevêques, lorsqu'ils avoient la souveraineté de Lyon; et il étoit devenu prison d'état sous les rois de France. Il a été démoli par Couthon.

La faction qui souffloit ces turbulentes erreurs, en espéroit bien plus d'effets qu'elle n'en obtint; et en cela elle se fondoit sur la réputation que le peuple Lyonnois avoit toujours eue-d'être prompt à se révolter; elle se reposoit sur la preuve qu'elle s'en étoit fournie, quelque temps avant la révolution. Les incompréhensibles émeutes de tous les ouvriers en soie et chapeliers, réunis, qui l'avoient précédée, avoient eu pour chefs des hommes arrivés récemment de Paris (1), comme toutes celles qui ont éclaté depuis. Les tacticiens de la faction s'apperçurent bientôt que cette sorte de penchant à l'insurrection dans un peuple, qui n'en connoissoit d'autres mobiles que ses besoins et ses salaires, ne pouvoit être poussé par des spéculations politiques, à des excès inhumains, aussi aisément qu'on l'avoit cru.

Leurs manœuvres pourtant ne furent pas toujours infructueuses; car, aux approches de la

<sup>(1)</sup> Celle de 1787, entre autres, avoit eu pour excitateur et pour guide, le fameux Sauvage, connu à Paris pour un séditieux de profession. Il en étoit venu tout nouvellement; et sans être, ni Lyonnois, ni ouvrier, il s'étoit trouvé néanmoins à la tête des insurgés. Il fut arrêté et condamné au supplice de la corde.

formation de la première municipalité, ils parvinrent à faire massacrer les citoyens, les uns par les autres. Le dimanche 7 février 1790, on voyoit, des le matin, une agitation sinistre dont on n'ignoroit pas le but. Le comité ne prenoit point les mesures nécessaires pour en prévenir les suites. Ce qui restoit encore de l'autorité consulaire, ne sachant plus jusqu'où pouvoit aller son pouvoir expirant, l'échevin Imbert, en qui elle s'évanouissoit, ne donna que des ordres tardiss. L'arsenal étoit menacé de pillage; et lorsque la garde nationale, composée de ces mêmes jeunes gens qui avoient dispersé la horde incendiaire du Dauphiné, marcha pour le défendre, ils furent attaqués par une populace ameutée contre eux. Un de leurs bataillons osa tirer; elle fondit sur lui, massacra plusieurs de ceux qui le composoient, et força le reste de la troupe à se cacher. L'arsenal fut si librement dévasté, que de bons citoyens se mêlerent saus inconvénient aux insurgés, pour enlever des armes, dans le dessein de les conserver et de les rendre. Le pillage que les factieux avoient voulu, se faisoit; ils étoient contens.

Ce fut en cette occasion que prit naissance un mot nouveau d'injure, qui devint, comme il arrive dans toutes les révolutions, le titre de gloire et de ralliement du parti auquel ses ennemis le donnent. Comme les soldats de cette premiere garde nationale étoient, pour la plupart, de jeunes négocians ou praticiens, proprement vêtus, et peut-être un peu parfumés, le peuple qui les crut musqués, les appela muscadins. Expression, dont ensuite les jeunes Lyonnois tirerent vanité, avec bien plus de raison que les infâmes anarchistes de notre temps ne se sont glorifiés de la dénomination de sans-culottes, que le mépris leur avoit donnée.

Il faut rapporter à cette époque l'affoiblissement de cet enthousiasme de révolution, appellé patriotisme, que tous les Lyonnois avoient éprouvé, dès le commencement. Les insurrections prenoient un caractère allarmant pour les fortunes et pour la vie des citoyens les plus considérés. Ce ne parut plus être que le soulevement d'un homicide brigandage contre les négocians et les propriétaires. Et comme ces mouvemens, imprimés par des factieux, se confondoient avec ceux de la révolution, elle parut coupable elle-même, aux yeux des Lyonnois, des attentats commis et projettés sous ses auspices. Le titre de patriote étant exclusivement revendiqué par des scélérats, les gens honnêtes ne le regarderent plus que comme un surnom déshonorant; et l'on commença, dans la capitale, à se plaindre de ce que Lyon n'avoit point assez de patriotisme.

## LIVRE II.

Début de Rolland et de son épouse dans la lice des révolutionnaires. Premiere municipalité. Fédérations solemnelles. Projet de contre-révolution, découvert. Journalistes de Lyon. Laussel commence sa mission d'anarchie et de sang. Naissance des clubs. Formation du club central. Notice historique sur Challier. Vitet devient maire. Prémieres actions remarquables de son ami Niviere, officier municipal. Multiplication des agens de la faction d'Orléans. Massacre de Guillin. Persécution des prétres et de leurs prosélytes. Querelles ecclésiastiques. Arrivée de l'évêque Lamourette. Députation à la seconde assemblée nationale. Premiere vexation de la municipalité envers les citoyens.

A LORS commençoit à se montrer dans l'arene des intrigans, un homme ardent, cynique, tracassier, opiniâtre, hypocrite, impie et féroce, avec une ambition qu'excitoit une femme, bien plus adroite que lui pour l'intrigue: je veux

parler de Rolland et de son épouse, devenus assez célebres pour que le lecteur me sache gré de lui raconter ce que mes liaisons avec eux m'en ont fait connoître (1).

<sup>(1)</sup> Ce portrait étonnera ceux qui peuvent encore se représenter Rolland comme un homme probe et sensible, malgré les décrets barbares qu'il provoqua avec tant d'acharnement, en juin et août 1792, et malgré la conduite meurtriere qu'il tint alors. Si, avant qu'on ne se fût accoutumé à dépecer les corps humains, un homme eût sérieusement proposé de jetter tous les cadavres, non dans la terre qui les réclame, comme une portion d'elle-même : non sur le bûcher, dont la flamme éleve les regards vers l'immortalité : mais dans un sépulcral alambic, pour en extraire de l'huile humaine ; comment qualifieroit-on l'ame d'un tel novateur? Ce novateur est Rolland. Il proposa ce projet à l'académie de Lyon, en 1787, et le défendit avec obstination, dans une dispute polémique que je me permis d'avoir avec lui sur cet hideux sujet. Il dédaignoit en moi. comme des craintes puériles, celles que je lui témoignois de voir bientôt le peuple manger, par économie, l'huile destinée à l'éclairer, et assommer les hommes par cupidité, comme il assomme les chiens pour en tirer du profit. Il comptoit pour rien l'encouragement que donneroit aux assassinats, cette facilité établie d'en faire disparoître la trace. Dans l'éloge qu'il me répétoit froidement des avantages et de l'abondance de cette huile, pour entretenir nos lampes, alimenter nos réverberes..... il m'assuroit avec complaisance, que la manipulation en seroit facile, par le procédé de l'huile animale, très - usité à Paris. Dans cette décomposition de notre espece, il n'épargnoit pas même

Rolland, dit de la Platiere, né à Villefranche, en Beaujolois, d'une famille considérée, sans noblesse, avoit passé sa jeunesse loin de ses parens, en fils prodigue de son patrimoine. Mais il ne l'avoit pas dissipé dans ses courses, sans en rapporter quelques connoissances. En revenant dans son pays natal, il avoit amené de Paris l'épouse qu'il s'étoit choisie. Sans naissance et sans fortune, elle possédoit une figure agréable; et son esprit avoit de la culture; mais

mos ossemens : car il vouloit qu'on en tirât de l'acide phosphorique.

Le moment de déchirer les vivans, n'étoit pas encore venu; Rolland s'en prenoit aux morts de toutes les manieres. Non content de décomposer leurs cadavres, il vouloit encore déchiqueter leur réputation. Il proposa, en 1788, à l'académie de Villefranche, de faire discuter la question de l'établissement d'un tribunal, chargé de la censure des morts; et il soutint sa proposition avec une indécente opiniâtreté. Ni l'autorité des moralistes, qui ne permettent pas de troubler la mémoire des morts : ni la loi de Solon, qui défendoit aux Athéniens de mal parler d'eux, ne retenoient l'acharnement de Rolland à les poursuivre, au moral comme au physique. La querelle qu'il eut à ce sujet avec l'académic, lui imposa l'obligation de ne plus y reparoître; des libelles qu'il avoit faits précédemment contre les personnes marquantes de la société de Villefranche, l'en avoient totalement exclus; et ces retraites forcées n'avoient fait qu'irriter son animosité contre ses semblables.

elle gâtoit ces avantages par des afféteries qui trahissoient tout-à-la-fois, et son peu d'usage du monde, et les prétentions de sa vanité (1). On a eu tort d'avancer qu'elle étoit l'auteur des écrits de son mari; Rolland connoissoit l'art d'écrire, mais son style se ressentoit de l'âpreté de son caractere. Sa femme, chargée de copier ses ouvrages, prenoit soin de les polir en mêmetemps, et de les orner des agrémens dont ils étoient susceptibles.

Rolland avoit obtenu l'emploi d'inspecteur des manufactures de la généralité de Lyon, qui lui procuroit un appointement de huit mille livres, formant tout son revenu. Cet emploi s'évanouissoit devant les institutions départementales; Rolland voulut rattraper la fortune fugitive. Il visa d'abord à la mairie de Lyon; et pour s'y faire porter, il alloit déguisé, dans les tavernes, pour insinuer son nom aux ouvriers, en se mêlant à leurs orgies. Il distribua parmi le peuple même, un libelle contre les échevins, les nobles, les négocians: contre tous ceux, en un mot, qui pouvoient mériter la confiance pu-

<sup>(1)</sup> Madame Rolland avoit le ridicule de croire que le style familier étoit au-dessous d'elle. Elle affectoit de parler en conversation, comme on écrit pour une académie.

blique, afin d'écarter des fonctions municipales, ceux qu'on devoit naturellement lui préférer.

Mais ces expédiens n'eurent pas tout le succès que s'en promettoit Rolland. Le peuple ne se souleva point, à sa voix, contre les classes calomniées par elle; et presque tous les suffrages se réunirent pour porter à la premiere mairie de Lyon, un ancien membre de la cour des monnoies, Palerne de Savy, qui avoit été avocatgénéral dans l'éphémere Conseil supérieur de 1771, où il s'étoit distingué par son éloquence et sa probité: homme honnête, sensible, populaire, crédule et foible, qui, sans partager tous les torts de Bailly, devint presqu'autant la dupe de son enthousiasme pour la révolution.

Une subalterne place de notable fut tout le fruit que Rolland recueillit de ses manœuvres. Ce seroit peut-être une accusation précoce, d'affirmer ici, que dès-lors il étoit vendu au parti d'Orléans, pour lequel sa femme a dévoilé leur commun dévouement, dans son Appel à la postérité (1). Ce que je peux assurer cependant, c'est que Rolland étoit déja lié très-intimement avec Brissot.

<sup>(</sup>r) Espece de testament volumineux, que madame Rolland a laissé, pour s'entretenir avec la postépité.

Tome 1. Hist. de Lyon.

Il arriva dans la nomination des premiers municipaux de Lyon, ce qui est constamment arrivé dans toutes celles où l'on a eu plusieurs choix à faire. Des électeurs honnêtes semblent avoir épuisé leur zele, après un premier succès contre la cabale des méchans. Les bons citoyens n'abandonnent que trop ordinairement les élections subséquentes, à l'intrigue qui jamais ne se décourage. En cette rencontre du moins, ils n'influerent point autant dans la nomination des officiers municipaux que dans celle du maire, parce qu'ils ne sentirent pas qu'un maire honnête, entouré de collegues foibles, nuls ou perfides, ne peut être qu'un magistrat impuissant contre les ennemis de la tranquillité publique.

Ces ennemis dangereux ne marquerent pas également leur influence dans la formation des administrations de district et de département. Elles furent néanmoins composées d'un mêlange de réformateurs politiques, parmi lesquels on remarquoit un calviniste, puissant en richesses. Fous étoient partisans de la révolution, et jonissoient encore de la considération publique, à laquelle ils renoncerent quelquefois ensuite, pour s'éviter les désagrémens révolutionnaires qu'ils eussent trouvés à s'y maintenir.

La garde nationale venoit de recevoir une organisation, dont la nouveauté causoit un peu d'enchantement, lorsque la mode des fédérations vint l'augmenter, par celle qu'elle fit célébrer aux Lyonnois, dans le mois de juin 1700. Les gardes nationales des départemens voisins y furent invités; la cérémonie eut lieu dans un vaste champ, éloigné de la ville, au-delà du Rhône, dans la plaine des Brotteaux, auquel elle valut le nom de Champ de Mars. Sur un temple orné d'emblêmes païens, l'autel de la religion catholique étoit dressé : on y célébra la messe; la statue de la liberté, placée audessus, présidoit à l'auguste sacrifice. Les administrateurs et les citoyens-soldats prononcerent le serment de fidélité au roi, à la nation: ce serment fut couvert des applaudissemens d'une multitude immense, accourue de toutes parts, à cette fête.

L'ivresse qui l'accompagna se reproduisit dans celle du 14 juillet suivant, commandée par l'assemblée nationale, en mémoire de la prise de la Bastille. Cette seconde fédération se célébra sur la place de Bellecour, qui portoit le nom de Louis-le-Grand, depuis l'inauguration qui y avoit été faite de la statue équestre de ce monarque. Ce fut derriere ce monument, qu'on

dressa l'autel de la patrie; la religion y offrit encore son sacrifice, et parut consacrer le serment qu'on y répéta. Mais, ainsi exposée à des irrévérences inévitables au milieu de rassemblemens aussi profanes, elle sembla n'y avoir été traînée que pour y rendre publiquement son dernier soupir. La radiation qu'on fit alors du nom de Louis-le-Grand, en substituant à cette place celui de la Fédération, présagea que la statue du monarque en disparoîtroit aussi bientôt.

Par une fatalité, dont la connoissance ne pouvoit qu'empoisonner toute joie publique, il étoit alors peu de fêtes qui ne fussent accompagnées de quelques mouvemens fâcheux. A l'époque de celle dont nous venons de parler, une nouvelle insurrection éclata, sans prétexte marqué. Incertaine dans sa marche, elle voulut d'abord, pour acquérir des forces, s'emparer des armes de l'arsenal: mais elle fut repoussée dans cette premiere tentative; et le projet des révoltés échoua. Un de leurs excitateurs fut pris et condamné au supplice de la corde. Sans vouloir expliquer l'énigme de cette émeute, je dois dire, pour aider ceux qui voudroient en deviner la cause, que ce chef étoit, comme les précédens, arrivé de Paris depuis plusieurs

jours; qu'avant de marcher au gibet, il appella son juge pour lui faire des révélations, au début desquelles il resta, en disant avec douleur: « qu'on renverseroit le trône, après avoir ren-» versé l'autel (1)».

Vers le commencement de novembre suivant, l'exécution du décret, portant suppression des chapitres, excita les protestations de celui des comtes de St. Jean de Lyon, dont l'antiquité et la noblesse étoient si connues; mais ces protestations, dont les collégiales de la ville se firent l'écho, ne furent que de vains sons, contre la puissance qui détruisoit ces corporations.

Ce qui causa plus de rumeur, vers le même temps, ce sut la découverte qu'on sit d'un projet de contre-révolution, dont cette ville étoit le foyer et le centre. Les dispositions avoient été déja faites pour que le peuple se portât en soule vers l'Hôtel-de-Ville, et sorçât la municipalité de faire, au comte d'Artois et au prince

<sup>(1)</sup> La crainte d'obtenir, par ces déclarations, la connoissance de coupables trop puissans, donna au juge un embarras qui ferma la bouche au déclarant. J'ai dû conserver ce trait, parce que je reste seul des quatre personnes qui en ont été les témoins. Le juge, le prêtre et l'exécuteur ont péri sous la guillotine.

de Condé, un appel qu'ils attendoient à la cour de Turin, pour se jetter aussi-tôt dans Lyon. Quatorze mille hommes de troupes de ligne, dispersés dans les environs, devoient seconder l'entreprise; la plupart des gentilshommes d'Auvergne étoient déja venus, en armes, pour la même fin. Des pamphlets répandus avec profusion parmi le peuple, lui faisoient déja souhaiter que la cour de France abandonnât Paris, pour venir se réfugier à Lyon. Tout étoit arrangé de maniere à promettre la réussite; l'impulsion même avoit été donnée, lorsqu'une défense inopinée du roi et de la reine, vint déconcerter le projet, et livrer par-là, aux fureurs des patriotes, ses auteurs déja mis en évidence. On arrêta comme tels, Guillin, ancien échevin et jurisconsulte, le marquis d'Escar, le comte d'Egrigny et le chevalier Terrasse de Tessonnet, qui organisoient cette espece de contre-révolution. Ils furent conduits enchaînés, à Paris, où, après huit mois de captivité, ils ont trouvé leur salut dans l'amnistie que produisit l'acceptation de la premiere charte constitutionnelle.

Quel fut, en cette affaire, le motif du roi pour exposer ainsi, par une opposition tardive, les plus dévoués partisans de son ancien pouvoir? Etoit-ce fidélité à la constitution, dont il avoit déja sanctionné quelques articles; ou craignoit-il que cette secousse si favorable à son autorité, ne communiquât des commotions terribles au reste de la France? Ou bien encore, est-il vrai, comme on le disoit alors, que cette défense lui avoit été dictée par une reine superbe, qui ne vouloit pas que le roi dût à son frere le rétablissement de sa puissance?

Les invectives que ce complot occasionna, de la part des ennemis de Louis XVI, furent avidement recucillies et répétées, dans un journal patriotique, qui, depuis plusieurs mois, sous le titre de Courier de Lyon, faisoit le même office que celui des Brissot, des Gorsas à Paris. On y lisoit des déclamations animées du même esprit, et des provocations marquées au même coin. Ce journal, qui se soutint, sans le seccurs de ses abonnés, dont le nombre fut toujours trèspetit, paroissoit sous le nom de l'avocat Champagneux, dit de Rosieres, dauphinois de naissance, pour qui Rolland devint ensuite un Mécene. Je n'oserai pas affirmer que c'étoit la faction, à laquelle celui-ci vendoit ses services, qui encourageoit alors ce libelle périodique; mais je remarquerai que, deux ans après, on a reproché, non saus fondement, aux successeurs

de Champagneux, d'être payés par les rollandins (1).

Le successeur de Champagneux fut un prêtre, sorti de la congrégation des Doctrinaires, nommé Laussel, qui devint ensuite l'ami de Challier et le protégé de Marat. Arrivé de Gascogne, quelque temps auparavant, il avoit surpris la confiance du conseil de l'archevêque de Lyon, qui ne tarda pas à l'expulser du poste où il l'avoit placé. Repoussé avec mépris de tout le monde, cet homme, vivant avec une fille qu'il appelloit sa sœur, et qu'il épousa, deux ans après, sur la place même des Terreaux, pour donner authentiquement le scandale nouveau du sacrilege et de l'inceste réunis: cet homme abominable déshonoroit la révolution par ses écrits, comme il avoit déshonoré son état par ses mœurs. Rien de plus incendiaire, de plus altéré de sang, de plus dégoûtant d'ordures, que les feuilles du journal qu'il donnoit,

<sup>(1)</sup> Il avoit pour collaborateur, un ministre des protestans de Lyon, Frossard, confident intime et coopérateur zélé de Rolland, associé et correspondant de la funeste société des Amis des Noirs, en Angleterre: des ouvrages de laquelle il venoit de répandre une traduction compilatoire, sous un titre nouveau, qui déféroit la cause des Noirs au tribunal de la vaison, de la morale et de la religion.

sous le nom de Carrier, qui en étoit l'entrepreneur. C'étoit chaque jour une nouvelle invitation au meurtre; il ne parloit que « d'éventrer:
» de livrer les cadavres aux sinistres corbeaux:
» de mettre les boyaux en bandouliere: de boire
» dans les crânes ». En désignant les personnes
qu'il vouloit immoler, il crioit sans cesse: Des
piques! citoyens, des piques; marquant, par
des points d'admiration renversés, l'usage qu'il
falloit en faire. Ces signes ¡¡¡¡, qu'il multiplioit, indiquoient assez visiblement qu'elles
serviroient à porter les têtes qu'il vouloit faire
abattre.

C'étoit un prêtre apostat qui pressoit le peuple de se munir de piques; et c'étoit un autre prêtre rénégat qui travailloit le plus efficacement à remplir les vœux de Laussel. Un Bas-Normand, nommé Bottin, qui depuis plusieurs années s'étoit emparé, par permutation, de la cure de St. Just, rassembloit, en un club, les crapuleux ouvriers et les nombreuses mégeres, dont sa paroisse abondoit. Là, après plusieurs exhortations incendiaires, il fit à ces femmes une distribution de piques, pour la fabrication desquelles il n'avoit pas rougi de quêter des fonds, auprès des gens même contre qui elles devoient servir. Ici le lecteur commencera de faire une observation qui lui reviendra souvent à l'esprit, dans le cours de cette histoire. C'est que la plupart des scélérats qui mirent en fermentation la lie de la cité lyonnoise, ou qui s'y distinguerent par de grands forfaits, n'étoient point nés dans ses murs. C'étoient de ces êtres qui, forcés par le besoin ou la diffamation, de quitter leur pays natal, avoient été attirés dans cette ville par les ressources diverses qu'elle offroit; ou bien c'étoient de ces émissaires que la faction d'alors vomissoit dans les communes les plus populeuses.

Pour être secondée dans la propagation de ses principes révolutionnaires à Lyon, elle y avoit déjà formé une société d'amis de la constitution, dont la conduite devoit correspondre avec celle du club Breton, qui faisoit à Paris les principaux efforts, en faveur de cette faction. Mais la société de Lyon n'étoit qu'un vain simulacre de ce club principal. Excepté quelques initiés qu'elle renfermoit, la majeure partie de ses membres étoient des procureurs, des notaires, qui s'y étoient enrôlés, dans la vue de détourner par-là, certaines réformes qu'ils vouloient écarter de leur état. Le reste étoit composé d'ambitieux, qui, par cette association, se croyoient dans la pépiniere des législateurs à venir.

Cette inerte et molle société, avec le ridicule académicisme qu'elle étaloit, ne remplissoit pas les intentions des factieux. Ils la dissiperent, et s'agiterent pour en rassembler une autre, plus active et plus utile. Par-tout où la curiosité populaire pouvoit les entourer, ils s'établissoient : à la maniere de ces empiriques, qui appellent le peuple sur les places, pour lui distribuer du poison. Ainsi parurent, dans l'église des Jacobins, l'orfevre Perret, et quelques autres saltimbanques révolutionnaires, dont ces parades insurrectionnelles finirent par attirer la populace à leurs grandes séances de la vaste loge maçonique de Pilața. Là elle étoit endoctrinée par le médecin Gelibert, le chirurgien Carret, le prédicant Frossard, par Rolland lui-même. Mais, Laussel surpassa tous ces discoureurs par son journal.

Ses feuilles étoient comme ces vents corrupteurs qui vont faire éclore sur les marais, des germes pestilentiels et des insectes mal-faisans. Tout ce qu'il y avoit d'ames nées pour le crime, dans la fange et la lie du peuple, s'éveilla, se reconnut, se rechercha, se réunit en des conciliabules, où l'ignorance et la grossiéreté ne le cédoient qu'à la scélératesse. Le journal de Laussel en étoit le guide, et celui de Marat en étoit le Koran. Ces deux journalistes de la vile populace, avoient une identité de principes qui devoit leur gagner son affection. L'invitation répétée de s'abreuver du sang des riches, pour s'enrichir plus aisément de leurs dépouilles, ne pouvoit qu'entraîner ceux à qui Laussel osoit la faire (1).

La manie des clubs devint même si grande, que les femmes du bas peuple voulurent avoir le leur. Elles se convoquerent, avec une solemnité grotesque, dans la bibliotheque des religieux Jacobins. Mais ce club féminin n'eut qu'une existence passagere : ce que les mauvais plaisans attribuerent à sa tumultueuse loquacité. Il est plus vrai de dire que ces femmes, ridiculisées, et manquant de moyens pour alimenter leurs séances, préférerent d'assister à celles du club central, récemment établi, où elles pouvoient jouer un rôle conforme à leurs

<sup>(1)</sup> Marat avoit pour épigraphe: Ut redeat miseris, abeat fortuna superbis; et le prêtre Laussel paraphrasoit, chaque jour, à sa façon, ce passage de son bréviaire: Esurientes implevit bonis, divites dimisit inanes. « Ce sera », dit aussi l'abbé Syeyes, à quelqu'un qui lui demandoit quand finiroit la révolution, « ce sera lorsque ces paroles prophétin ques seront entiérement accomplies ». (Hist. de la conj. d'Orl.)

goûts, analogue à leurs facultés, en applaudissant en furies, aux horribles discours qui s'y tenoient.

'Ce club central étoit l'égoût de ce qu'il y avoit de plus immonde dans les clubs de chaque quartier. De chacun d'eux, l'élite des membres les plus ardens pour le crime, venoit, sous le titre de commissaires, à ce point de réunion: réceptacle et sentine de tous les vices, qui produisoit dans leur fermentation les complots les plus atroces, et reportoit ensuite dans tous les quartiers, par le retour des commissaires en leurs clubs respectifs, les fruits épouvantables de la combinaison de tous les forfaits. Par-là, celui des clubs qui surpassoit les autres en perversité, eût bientôt rendu capable de l'imiter, celui qui n'avoit pas d'abord la conception du mal au même point : ainsi le cœur d'un homme dont le bras se gangrene, en pompe le venin, pour le pousser ensuite dans tous ses membres, et les corrompre tous également. Il ne se pouvoit concevoir d'institution plus propre à détruire les mœurs publiques.

On s'apperçut bientôt des succès déplorables qu'elle eut; une grande partie du peuple se rendoit à ce centre épouvantable, pour s'y repaître de l'espérance d'envahir les propriétés.

et d'exterminer les propriétaires. Abominable repaire où les ténebres ramenoient, sur le soir, toutes les bêtes féroces de la ville, où les plus hideux scélérats de la France sont venus recevoir l'accollade fraternelle : où jamais l'honnête homme n'entra sans frémir : d'où il ne sortit point sans se reprocher avec horreur, la curiosité qui l'y avoit conduit! Foyer terrible, où s'attisoit le feu qui devoit réduire la ville en cendres, où se forgeoient les poignards qui devoient en égorger les meilleurs citoyens!

O Challier! tu méritas d'être l'ame de ce centre, producteur des crimes qui dévasterent la cité. Ils te reconnurent pour leur pere, lorsque dans une de ses séances, tu fus déclaré le chef de tous les brigands qui s'y réunissoient. Monstre fameux, d'une célébrité plus odieuse, mille fois, que celle d'Erostrate: rival de Marat, ministre de Robespierre, tu t'es trop distingué dans la carriere des forfaits, pour qu'on ne te voue pas à l'exécration de tous les siecles, dans un portrait peint avec quelques détails.

Né en Piémont, d'une famille ignorée, Challier fut amené jeune à Lyon, par une méchante étoile qui le destinoit à déchirer, comme Népron, le sein de sa nourrice. Son imagination gigantesque et frénétique se fit dès-lors remarquer par des écarts en tout genre. Il suivit un cours de philosophie, chez les religieux Dominicains, pendant lequel il manifesta toute l'agitation d'une conscience, pour qui l'idée seule du calme est un supplice. Le besoin d'ouvrir à quelqu'un son ame bourrelée, le rendoit importun à l'un de ses condisciples, qui réunissoit une grande singularité, à beaucoup de lumieres et de vertu (1). Ce condisciple m'a révélé, qu'obsédé par les confidences de Challier, il en recula souvent d'horreur, parce que la tête et le cœur de ce monstre étoient

<sup>(1)</sup> Ce condisciple étoit un Lyonnois, nommé Chassagnon, dont la candeur d'ame, la pureté de principes, la profondeur de sentiment n'ont pu tenir devant le débordement de vices et de maux, répandus dans sa patrie. Il est mort au commencement de 1796, après nous avoir donné plusieurs ouvrages, marqués au coin de l'originalité, de l'érudition, de la misanthropie, de l'énergie, et souvent du génie. Son indignation contre le crime étoit convulsive; et dans les accès qu'il en ressentit, il publia, en 1792, un livre, non moins étrange que hardi, intitulé, Les Nudités, où il dévoila, sans ménagemens, les hommes abominables qu'il voyoit en place. Sa compassion pour le malheur, même mérité, fut telle, qu'en 1793, lorsqu'il vit Challier devant les juges qui l'ont condamné, il donna, de son propre mouvement, un plaidoyer très-curieux en sa faveur, sous le titre d'Offrande à Challier.

déja tourmentés de toutes les convulsions du désordre et du crime. L'auteur de la nature lui sembloit sans action, et le genre humain sans vie. Il eût voulu tout renverser, pour tout renouveller. Déja ses vœux appelloient une révolution, pour voir le trouble et le chaos. Avec ces dispositions, Challier déchira l'habit ecclésiastique dont il avoit été revêtu; puis il se jetta dans un comptoir, et devint ensuite voyageur de commerce. Passant à Naples, au commencement de la révolution française, il se fit chasser comme un propagand de la sédition, et s'énorgueillit d'avoir mérité par-là, d'être proclamé, jusqu'au sein de l'assemblée nationale. comme une victime honorable de la tyrannie des rois. Attiré par les écrits véhémens de Loustalot (1), il courut à Paris pour l'entendre; et visita Marat, Camille Desmoulins, Fauchet, Robespierre et Cérutty, dont les discours acheverent de l'égarer. Il revint à Lyon, imbu de leur doctrine, et fut l'oracle du club central, où il se vit encenser par les amis les plus sages de la révolution (2). Enivré de tant de manieres, il

<sup>(1)</sup> Premier auteur des Révolutions de Paris, données par Prud'homme.

<sup>(2)</sup> Il est peu de révolutionnaires à Lyon, qui n'aient été sembla

sembla vouloir l'être encore de sang humain. On peut dire que l'altération qu'il en ressentoit, le tenoit dans une fievre ardente, dont les redoublemens portoient, par intervalle, sa rage aux excès les plus atroces. Tel fut cet homme, à qui l'on a rendu, après sa mort, des honneurs inouis, dont nous ne parlerons qu'après avoir dit comment il les a mérités (1).

Challier marchant à pas de géant dans la révolution, atteignit d'abord l'écharpe municipale, et s'avançant déja vers l'anarchie, il eut bientôt dépassé ses collegues, qui suivoient la marche cauteleuse du rollandisme. Quand il les vit rester derriere lui, il les accusa de n'avoir voulu que substituer l'aristocratie des riches à celle des nobles, pour amener, avec ce patriciat nouveau, un roi qui lui convînt.

Le but de cette faction étoit en effet, de l'aveu même de ses déserteurs, « d'applanir le chemin

lui rendre hommage; l'évêque Lamourette lui - même alla mettre sa mitre à ses pieds, et lui écrivit des lettres fort rampantes.

<sup>(1)</sup> L'auteur de l'Histoire Philosophique de la Révolution a dit que Challier étoit banqueroutier; l'écrivain anonyme d'une Relation du siege de Lyon a dit qu'il avoit été jésuite. L'un et l'autre se sont trompés.

noblesse, amie des Bourbons. Elle étendoit noblesse, amie des Bourbons. Elle étendoit ses branches dans toutes les autorités constituées de la France. Par-tout, et sur-tout dans les villes dont son ambition vouloit se faire un foyer de puissance, elle eut des affidés qui, selon la marche de son chef trop dénué d'audace, faisoient des pas incertains et réutogrades, s'étayoient de prétextes de cirponstances, et se revêtoient des couleurs dominantes, pour ruiner la cour et conserver la royauté (1) ».

Voilà ce qui peut expliquer aux Lyonnois, la conduite ambiguë et problématique de quelquesuns de leurs magistrats d'alors, sur lesquels ils déposerent alternativement leur blâme, leur estime et leur indignation: qui leur parurent républicains et royalistes, humains et barbares, probes et pervers. Ils curent leur Péthion dans le médecin Vitet, devenu maire en 1791; et leurs Hébert, leurs Manuel, leurs Chaumette, dans quelques autres membres de la municipalité. Celui de tous qui se conduisit avec le plus

<sup>(1)</sup> Rapport fait par St.-Just, au nom des comités de sûs reté générale et de salut public réunis, dans la séance du 12 germinal de l'an 2. (31 mars 1794).

d'art, fut le négociant Niviere-Chol, qui sut se faire passer pour un partisan de la monarchie constitutionnelle, et même de Louis XVI, jusques long-temps après sa mort, quoiqu'au temps dont je parle il agît comme un républicain impatient de le voir tomber de son trône. L'occasion de sa fuite à Varennes, servit de prétexte à Niviere pour déclamer avec force contre lui, en présence du conseil municipal assemblé, et pour faire arracher en même-temps son portrait de la salle des séances. Ce trait hardi de républicanisme n'étoit pas au reste le seul qu'il se permît. Il détermina même la municipalité à retrancher dès-lors le mot roi, du sceau public de la commune, quoique la devise nationale consacrée fût : la loi et le roi (1). Niviere en

<sup>(1)</sup> Ces faits ont été attestés par Niviere lui-même, dans une lettre autographe, et signée, que j'ai sous les yeux, et où je lis : « Quel a été le premier citoyen qui s'est pro» noncé républicain à Lyon? Moi. — Qu'on se rappelle le
» discours que je prononçai à la commune, lors de la fuite
» du traître Louis XVI, arrêté à Varennes? — Qu'on se rap» pelle quel est le premier qui vota pour que son tableau
» fût dès-lors enlevé de la salle du conseil municipal? et il
» le fut. — Qu'on se rappelle qui donna l'idée de la devise
» du cachet municipal, qui porte depuis deux ans les seuls
» mots: la loi! Qui a donné le premier, l'idée de donner le
» nom de Lepelletier à l'un des quais de la ville? — Qu'on

cela se montra plus précoce que Challier luimême, lequel ne s'avisa que long-temps après cet exemple, d'abattre l'inscription qui, sur la porte principale de la ville, sembloit annoncer aux arrivans ce que Lyon avoit de plus sacré:

- « Un dieu, un roi,
- » UNE FOI, UNE LOI ».

Vitet déployoit des sentimens non moins antimonarchiques que ceux de son ami Niviere; sur quoi l'on ne peut s'empêcher d'observer dès à présent, qu'ils n'étoient certainement point de bonne foi, honnêtes et bien intentionnés, ceux qui, avec une tendance aussi forte, aussi active vers un ordre subversif de la monarchie de Louis XVI, s'étoient introduits, en lui jurant néanmoins fidélité dans les fonctions publiques de ce gouvernement qu'ils renversoient.

Ce n'est pas que Vitet sût décidément sauteur de l'orléanisme. Il servit cette faction, non

<sup>»</sup> appelle les ouvriers que j'ai rassemblés avec les gros mar-» chands fabricans, et l'on saura d'eux, si, dans les débats

<sup>»</sup> qu'ils avoient pour régler les prix des façons, je n'ai pas

<sup>»</sup> toujours fait pencher la balance du côté de l'indigence...

<sup>»</sup> Legendre me connoissoit, et avoit pu juger de mes prin-

<sup>»</sup> cipes ». Cette lettre est datée du 9 mars 1793.

avec dessein et par esprit de parti; mais par goût pour le bouleversement et la persécution qu'elle employoit afin d'arriver à son but. Vitet trouva la satisfaction ultérieure de ses sombres desirs dans ce qui n'étoit que moyen d'exécution chez les orléanistes. L'ébranlement d'une autorité respectée, l'abaissement des classes supérieures, la destruction de tout culte suffisoient à son ame orgueilleuse, jalouse, haineuse et dure, dont toute la morale reposoit sur l'athéisme le plus farouche. Plus brusque et moins rusé que son ami Niviere, dont les avis devenoient nécessaires; il suivoit ses impulsions, comme celui-ci suivoit celles des rollandins, avec qui il eut toujours assez d'identité de conduite pour qu'on ne puisse pas douter de son affinité d'intentions avec eux.

La municipalité étoit toute entraînée dans leurs systèmes : elle se dirigeoit par les écrits du cercle social de Paris, qui, né du club breton, devenoit leur société spéciale; et leur journal de la Sentinelle s'affichoit tous les jours à la porte du bureau de la mairie de Lyon.

Alors Rolland sembla las de végéter dans un élément subalterne; et laissant à ses disciples son esprit révolutionnaire, il prit le vol que lui conseilloit son ambition. Il partit pour aller se ranger à Paris, parmi les principaux agens de la faction qu'il servoit.

Quelque lumiere qu'on ait portée dans les ressorts mystérieux d'une révolution, il en reste toujours d'impénétrables, sur lesquels on ne peut que répéter les conjectures déja faites. Mais l'auteur scrupuleux se les interdit quand elles sont infamantes, lors même que son devoir le force à divulguer les faits qui leur servirent de base. C'est pourquoi il nous suffira de dire que Rolland et sa femme, correspondant toujours très-activement avec Vitet, ne furent point innocens du sang que les orléanistes firent couler dans le Midi (1). Il passa pour certain à Lyon, que l'antropophage Jourdan y étoit venu avec des lettres de recommandation pour le club central, et pour le maire. On accusa celui-ci d'être en relation avec ce fameux coupe-tête; et loin de dissiper ces accusations, Vitet les accrédita par un voyage, que furtivement il fit vers Montpellier, dans le temps même que les provinces méridionales étoient désolées par les hordes sanguinaires de la Glaciere.

<sup>(1)</sup> Voyez l'Histoire de la conjuration d'Orléans, et le procès de Jourdan coupe-tête, au tribunal révolutionnaire. 8 prairial an 2. (27 mai 1794).

On ne peut s'empêcher de lier à tous ces faits, un assassinat commis, en juin, près de Lyon, avec des circonstances analogues à celles des massacres d'Avignon qu'il devança. Je veux parler de celui de Guillin Dumontet, ancien militaire, seigneur ci-devant de son château de Poleymieux, où il vivoit paisiblement en famille. Son habitation fut investie, forcée, embrâsée par des brigands que guidoient des clubistes, sans aucune apparence de motif, si ce n'est que Guillin étoit frere du contre-révolutionnaire dont il a été fait mention. En vain sa jeune épouse se jetta à leurs pieds pour les fléchir : il fut massacré devant elle ; et les assassins se firent des cocardes avec ses oreilles et ses entrailles. Ils lui arracherent les parties sexuelles, coururent sur la grande route, arrêterent les voitures, forcerent les femmes à voir ces trophées de leur barbarie et de leur impudicité; puis revintent manger des chairs de leur victime, et boire de son sang. Le club central retentit le lendemain des éloges de cette horrible boucherie; et l'un des coupables, arrêté par hasard, trouva dans le corps municipal des protecteurs qui le mirent en liberté.

Les choses alloient assez au gré de la faction; le clergé seul lui opposoit une résistance invincible de raisonnement et de conviction, qui n'avoit pu être ébranlée par les écrits anarchicoreligionnaires, envoyés de Paris à Lyon, sous le nom respecté de l'abbé Charrier. Mirabeau, l'Atlas et le grand moteur du parti, avoit cru devoir faire attaquer cette résistance par un . champion bien plus puissant en paroles. L'abbé Lamourette, auteur de plusieurs ouvrages connus, et qui tout récemment venoit de faire passer pour théologiens, deux orléanistes, célebres par leur immoralité: savoir, Mde. de Sillery-Genlis, dont il avoit composé le Traité sur la Religion (1); et Mirabeau lui-même, qui lui devoit l'impudente homélie qu'il avoit prononcée, dans l'assemblée nationale, sur la constitution civile du clergé.

Lamourette, qui d'ailleurs venoit de publier des *Prônes civiques* très-séditieux, parut propre, sous tous les rapports, à seconder les intentions dù parti. C'est pourquoi, lorsque les électeurs, réunis pour nommer un évêque constitutionnel du département, alloient élire l'impuissant abbé

<sup>(1)</sup> Connu sous le titre de La Religion considérée comme l'unique base de la philosophie et du bonheur. On y retrouve, en grande partie, les ouvrages précédens de Lamourette.

Charrier, le président, averti des intentions de Mirabeau, suspendit subitement la séance, quoiqu'il eût déclaré qu'on éliroit sans désemparer. Elle fut renvoyée au lendemain; et les intrigues de la nuit, suivies des manœuvres du scrutin, donnerent Lamourette, au grand étonnement de tout le monde, et même des électeurs.

Avec quel accueil il fut reçu par les autorités constituées d'alors! Elles allerent à sa rencontre, au-delà des murs de la ville; et son entrée solemnelle fut un spectacle bizarre, où, entouré de magistrats mécréans, ayant à ses côtés un ministre calviniste, un prêtre scandaleux: où, précédé et suivi de gardes nationales, il eut moins l'air d'un pasteur, entrant dans un bercail, que d'un conquérant d'évêché, qui, bravant toutes les bienséances, débute par solemniser l'indifférence de tous les cultes.

Lamourette donna ses instructions pastorales: on le réfuta; et ce fut à Lyon, comme dans toute la France, une lutte des prêtres assermentés contre les insermentés. Les premiers, exaspérés de ce qu'on vouloit leur ravir la liberté du culte, s'obstinoient à vouloir en jouir; et les autres soulevoient contre eux la tourbe impie des clubs et l'intolérante irréligion de l'autorité civile; de maniere que ceux-ci se trouverent en

butte, avec leurs prosélytes, aux persécutions réunies des assermentés, des magistrats et de la populace.

Tous les jours, à la porte des temples desservis par les insermentés, des femmes, des prêtres, des passans même étoient insultés, accablés de coups, avec une rage si audacieuse, qu'elle supposoit des encouragemens. Deux scenes de ce genre doivent trouver ici leur place, pour attester la comivence des municipaux avec les brigands qui commettoient ces horreurs.

La premiere eut pour acteurs, les ouvriers même d'un municipal, chapelier, qui, s'élançant dans une église voisine, y portoient, en sa présence, le meurtre et l'effroi, sans qu'il essayât de les retenir. Son collegue Perret qui survint, comme chargé de la police, congédia les ouvriers satisfaits, et sit jetter dans les prisons, deux honnêtes citoyens, accourus au secours, l'un d'une sœur, et l'autre d'une épouse. Ils furent condamnés, d'après la réquisition de Perret, comme ayant irrespectueusement « anticipé sur la vigi-» lance municipale, avant que le sang eût coulé».

La seconde scene, plus atroce, se passa le jour de Pâques, à la porte de l'église des *Clairistes*. Une grande quantité de fideles y entendoit silencieusement la messe, à six heures du matin, lors-

qu'arriva une troupe de bandits, armés de fouets de cordes. Ils se précipiterent contre les femmes, à mesure qu'elles sortoient; ils les terrasserent, et les firent expirer, sous une fustigation, non moins cruelle qu'indécente. Les hommes, qui venoient aussi d'entendre la messe, furent frappés d'une grêle de pierres ; quelques-uns coururent aux casernes voisines, implorer du secours. Mais les soldats resterent immobiles; et ceux qu'on put entraîner vers le lieu du désordre, y montrerent, par leur inertie, qu'à peine il leur étoit permis d'être les témoins passifs de cette expédition préméditée. Elle duroit encore à dix heures, lorsqu'enfin le maire Vitet parut, en montrant aux brigands un front serein, que l'honnête homme ne lui connoissoit guere. Il leur donna le signal de la retraite, avec les marques de l'approbation; et la scene finit, parce qu'on en étoit au dénouement convenu. Les femmes avoient été fouettées, maltraitées: on les emportoit mourantes; les scélérats avoient rempli leur mission: Vitet s'en retourna content.

Elle étoit déjà trop connue, la tactique de certains hommes en place, pour qu'on pût se faire quelqu'illusion favorable sur leur conduite, en de pareilles reneontres. Ne savoit-on pas pourquoi Lafayette arrivoit toujours trop tard pour écarter, du culte des insermentés, les factieux qui le troubloient? Vitet sembla dire alors à ces bandits, comme son prototype Péthion le dit aux siens, en une occasion plus remarquable, « qu'ils » avoient commencé avec sagesse, et qu'il falloit » se retirer avec dignité (1) ».

La présence de Lamourette dans le lieu de son évêché, ne multiplia pas les persécutions contre les insermentés. Il étoit tolérant par caractere; et sa résidence n'y fut pas longue. Ses partisans le firent nommer député à l'assemblée législative; et l'on sait le rôle bizarre qu'il y joua, lorsque le républicanisme naissant vint y attaquer le royalisme de la constitution. Il s'établit médiateur entre eux, et parvint à les faire embrasser, comme si Philippe, qu'il servoit, pouvoit être le mezzo termine des deux partis. Cette réconciliation ne fut pas plus sincere que celui qui l'avoit obtenue; les orléanistes ne tarderent pas à s'élever contre les royalistes : alors Lamourette trionphoit; mais les républicains s'éleverent à leur tour contre les orléanistes; et Lamourette devint leur victime.

La députation lyonnoise produisit encore à l'assemblée un personnage à qui les orléanistes

<sup>(1)</sup> Le 20 juin, au château des Tuilcries.

firent jouer un rôle mémorable : je veux parler du jeune avocat Lemonthey, déja cité, dont les flatteries du parti égaroient depuis long-temps l'imagination, l'inexpérience et les talens. Ce fut de lui qu'on se servit, pour apprendre solemnellement aux Français, à manquer de respect à Louis XVI, suivant que Couthon l'avoit jugé convenable, dès le 5 octobre précédent. Lemonthey étoit président, lorsque, le 14 décembre, ce monarque inopinément amené à l'assemblée, s'y expliqua avec franchise, contre la guerre impolitique que le parti d'Orléans vouloit faire déclarer à l'Empereur (1). Lacroix avoit dicté la réponse du président, et l'assemblée l'avoit approuvée; Lemonthey la récita durement. « Sire, dit-il, l'assemblée nationale délibérera sur » les propositions que vous venez de lui faire, et » vous instruira, par un message, de ses résolu-» tions ». Il ne faut au reste en ceci, considérer Lemonthey que comme un de ces casse-cous, de l'enthousiasme desquels on abusoit, sans vouloir faire d'eux autre chose que de les sacrifier, en cas de succès, comme en cas de revers (2).

<sup>(1)</sup> Voyez l'Hist. de la conjuration d'Orléans.

<sup>(2)</sup> C'étoit le nom que la faction donnoit à ces hommes inflammatoires, qu'elle mettoit en avant, sans les initier dans tous ses mysteres. Lemonthey, né pusillanime autant qu'am-

Mais ces particularités rentrant dans l'histoire générale de la révolution, je les abandonne pour revenir dans la circonscription de celle que j'écris.

Et cependant, puisque nous en sommes à l'assemblée, ne la quittons pas, sans y entendre les plaintes que les administrateurs du département de Lyon (Rhône et Loire), font, le 12 mai 1791, contre la municipalité qui les y avoit calomnieusement dénoncés. Elle en avoit pris le prétexte dans plusieurs griefs ridicules, et surtout dans la publication d'un écrit anti-révolutionnaire, que l'inconsidéré vice-président sembloit se vanter d'avoir lu dans la session générale du département, quoiqu'on sût bien qu'elle n'avoit pas voulu l'entendre: mais le dessein de la municipalité étoit de se venger de cette administration, qui venoit de suspendre de ses fonctions

bitieux, se trouva lancé trop loin, il craignit la cour; et des le lendemain il voulut rétrograder. Chargé de rédiger la réponse au message, il y glissoit quelques phrases de résipiscence; mais l'assemblée les rejetta. — Un troisieme député de Lyon se distingua encore, mais par des vues saines, une prohité courageuse, un zele énergique en faveur de ses commettans: ce fut le négociaut Caminet. On n'entendit point parler des autres, pas même d'un nommé Chirat, qui, précédemment procureur-syndic du département, avoit fait grand bruit, par de violens réquisitoires contre la noblesse et le clergé.

le municipal Challier, pour des violations illégales de domicile, et pour des incarcérations iniques, dans lesquelles il avoit eu particuliérement pour complice, le journaliste Champagneux, devenu son collegue (1). Parmi les autres municipaux qui se distinguoient aussi par des vexations, on remarquoit déja Pressavin, qui fut ensuite membre de la convention (2). Lyon commençoit à souffrir horriblement de la perversité de ses magistrats; les deux administrations, créées pour

<sup>(1)</sup> Voy. dans le Logographe et dans le Moniteur de 1791, la séance du 12 mai au soir: 11º. grief. — Le 28 janvier 1791, Champagneux avoit donné un réquisitoire, au tribunal de police correctionnelle, contre les prêtres, où il leur faisoit un crime de leur modération, et vouloit qu'on les poursuivit comme des bêtes féroces, d'autant plus à craindre qu'ils préchoient la paix, même en présentant la gorge au couteau.

<sup>(2)</sup> Pressavin, chirurgien, spécialement adonné aux traitemens des maladies honteuses. «Rien, dit un ouvrage de ce » temps-là, ne le choquoit plus que l'éloge de la chasteté. » Il avoit imaginé un Lycée dans le genre de l'Arétin, comme » un arsenal contre elle ». Un ecclésiastique, y étant amené, voulut s'effaroucher de ce qu'il voyoit; Pressavin lui dit : « Point de cagoterie, mon cher abbé, soyez fidele au culte des » Graces, propagez la doctrine des sens; et je vous promets » un évêché, si la philosophie prévaut ». Cet ecclésiastique est devenu évêque constitutionnel d'Aix. (Nudités). Pressavin s'est fait expulser comme rollandin, de la société des jacobins de Paris. Voyez leurs séances des 18 et 20 septembre 1793.

protéger les citoyens et se prêter un mutuel appui, étoient aux prises l'une avec l'autre. Encore quelques pas, et nous verrons celle qui veut donner des marques de justice et d'humanité, succomber sous celle que la fureur des factions anime. Nous verrons le regne du crime, toujours violent et barbare, s'établir avec une audace qui fera doubler sa puissance.

## LIVRE III.

Commandant de la garde nationale, pris dans l'une des plus basses classes du peuple. Le maire Vitet, imitateur de Péthion. L'italien Casati veut l'assassiner, comme un ennemi mortel du roi. Procession hideuse des sans-culottes. Tumultueuse proclamation du danger de la patrie. Agitations concordantes avec les préparatifs du 10 août. Interdiction nouvelle de Challier: sa réintégration victorieuse. Cruautés envers les prétres. Préliminaires de la septembrisation de Lyon. Son exécution. Particularités de ce massacre. Moyens employés pour en faire un second. Pillage des magasins d'épioeries. Taxe insolente sur les denrées. Acheminement à la disette et à la guerre civile. Visites domiciliaires. Incarcérations nombreuses. Arrivée des Marseillois. Leur refus d'assassiner. Intrigues des clubistes pour maîtriser les élections. Députés envoyés à la convention. Nomination des administrateurs et des juges.

La municipalité, composée de modérés et de frénétiques, marchoit tout entiere sous l'influence du parti rollandin : celui-ci n'éprouvoit pas de disgrace, il n'occasionnoit point de mou-Tome I. Hist. de Lyon. vement à Paris, que Lyon n'en ressentît le contrecoup. Ces deux cités étant les points d'appui de d'Orléans, l'une pour soulever le Nord, et l'autre pour soulever le Midi, devoient subir les mêmes secousses. Si Lyon les éprouva quelquefois avant la capitale, ce fut parce que les factieux jugerent convenable de préluder, avec la nombreuse population de la seconde ville de France, aux commotions qu'ils vouloient donner à la première.

Dans l'une et dans l'autre, c'étoit en ces quartiers habités de préférence par la populace la plus séditieuse et la plus grossiere, que les clubistes alloient chercher les généraux qu'ils vouloient donner à la garde nationale. Le fauxbourg St.-Antoine a fourni Santerre aux Parisiens, et celui de St.-Marceau a produit Henriot : ce fut d'un quartier semblable, celui de la Grand'Côte, que le club central, devenu maître de tous les choix, tira le nommé Juillard, pour en faire un commandant général. C'étoit un pauvre ouvrier en soie, qui, sans être un méchant homme, avoit pour le mal, la flexibilité d'un ignorant sans caractere. Dépourvu de tout talent pour sa place, il n'y avoit d'autre vocation que d'avoir été soldat. Néanmoins il parut précieux aux clubistes, parce qu'incapable de

rien oser de lui même contre eux, dans les occasions critiques, il ne pouvoit qu'exécuter avec une stupide ponctualité, les ordres qu'eux-mêmes lui feroient intimer.

Ils s'applaudissoient de s'être donné un général sans-culotte; ils se félicitoient aussi d'avoir un autre Péthion à la tête de leur commune. Vitet, ainsi que le maire de Paris, avoit eu l'art de se faire proclamer vertueux, incorruptible, tout en secondant les efforts de la conjuration.

Un seul homme osa s'élever contre l'usurpation révoltante de ces titres respectables. Casati, Romain de naissance, peintre de profèssion, royaliste par passion, Français par gout, et Lyonnois par son domicile, croyant voir en Péthion et Vitet les imitateurs de ces anciens maires du Palais, dont la tyrannie avoit été si fatale aux rois de France, se persuada que Louis XVI seroit perdu par ces nouveaux maires, s'il ne les perdeit lui-même. L'exaltation de son royalisme le porta à former le projet d'assassiner Vitet, laissant à d'autres le soin d'imiter envers Péthion, l'exemple de Jean Maillard à l'égard de Marcel (1); mais l'évêque

Period officers of the second of the second

<sup>(1)</sup> Hist. de France, regne de Jean II.

Lamourette, à qui follement il communiqua ses intentions, s'empressa de le dénoncer. Casati fut arrêté: le municipal Perret le traita de Ravaillac, comme si Vitet eût pu ressembler au grand Henri (1); et après un interrogatoire fait sur le même ton, Perret précipita Casati dans les prisons, où les événemens subséquens le firent long-temps oublier.

L'été de 1792 produisit des symptômes de fermentation qui présageoient quelque explosion majeure. L'on vit les clubistes, à la suite d'une orgie, se promener en troupe dans la ville, sous la banniere d'une vieille culotte, surmontée d'un bonnet rouge, tout ainsi que la populace de Paris se montra peu après aux Tuileries. Ils éclaterent encore en transports, mêlés d'alégresse et de rage, à la suite de la municipalité, lorsque, marchant sous les auspices d'un bonnet rouge, au faîte de sa banpiere, elle proclama dans les rues, le décret de la Patrie en danger. Et quand l'impolitique déclaration du duc de Brunswick se répandit à Lyon, leur attitude féroce annonça la confiance qu'elle n'atteindroit pas son but. Vitet, à qui

<sup>(1)</sup> Voyez l'interrogatoire du 1 sept. 1792, signé J. F. Perret, off. mun.

ce manifeste parvint pendant qu'il présidoit l'assemblée-générale de la commune, le lut avec mépris, et le mit sous ses pieds. Ces bravades avoient pour fondement, la connoissance des événemens qui se préparoient, et dont l'espoir s'animoit par les chansons régicides qui, tous les soirs, venoient résonner aux oreilles de la inunicipalité.

C'étoit ainsi qu'on avancoit vers ce fameux 10 août, dont les causes secrettes, trop peu connues, ont assez de rapports avec cette partie de mon histoire, pour que je ne me dispense pas de révéler ce qu'un témoin oculaire m'a dit du comité d'insurrection, où s'en ordonnerent les préparatifs. Le triumvirat orléaniste de Rolland, Servan et Clavieres, avoit été repoussé du ministere, comme un conseil factieux et perfide: Rolland avoit sait de vains efforts pour y rentrer; dans son désespoir surieux, il invoqua, pour s'en venger, les brigands recrutés dans le Midi par la faction d'Orléans, sous le nom de Marseillois. Barbaroux, qui les faisoit mouvoir à son gré (1), leur donna l'ordre de venir à Paris; et, de toutes parts,

<sup>(1)</sup> Barbaroux étoit député de Marseille.

la vengeance des rollandins scicona ses torches incendiaires, et fit tirer les poignards (1).

A ce signal, ce fut un redoublement d'agintation parmi les clubistes de Lyon. Challier, le plus prompt à céder aux passions violentes, se livra dès-lors aux actes les plus vexatoires. L'administration départementale prononça contre lui la peine de la suspension, qui ne fit que l'irriter davantage. De Paris, où il vola pour s'en plaindre, il n'en fut que mieux à portée de faire monter au ton des circonstances, la fureur des factieux dont il étoit le chef. Son esprit étoit toujours au milieu d'eux, et sa correspondance ne les enflammoit pas moins que

<sup>(1)</sup> Pour donner en entier le rapport curieux du témoin oculaire dont j'ai parlé, je dirai que, sortant lui-même un jour de l'assemblée législative, où l'on venoit de déclarer que les ministres du roi avoient perdu la confiance de la pation, il rencontra Lanthenas, ami de Rolland, anquel il donna cette nouvelle; et que Lanthenas aussi-tôt le conduisit chez Rolland, qui, ravi de cette déclaration, par laquelle il se croyoit de suite reporté au ministere, fit dire à Barbaroux de contre-mander les Marseillois. — Mais l'espérance de Rolland et de Lanthenas ne se réalisant point, Louis XVI persistant à ne pas vouloir du triumvirat, les Marseillois furent pressés d'accélérer leur marche. Les relations de Barbaroux avec eux, au 10 août, devenant étrangeres à notre sujet, nous en réservons l'histoire pour une autre circonstance.

ne l'eût pu faire sa présence. D'un autre côté, Thonion, l'un des fédérés, envoyés par eux à Paris, pour seconder les Marseillois, prescrivoit, dans ses lettres à Bottin, les mesures qui restoient à prendre pour que la secousse se fit ressentir à Lyon comme dans la capitale. « Sui» vez-en l'exemple, écrivoit-il (1), à son ins» tar; formez un comité central à la commune,
» et donnez-lui des pouvoirs suffisans pour pro» téger l'insurrection ».

Ce comité venoit d'être formé de trois cents clubistes, pris dans la fange de la ville, pour agir de concert avec celui de la surveillance municipale. Tous les clubs leur ayant prêté serment d'obéissance la plus active, il leur devenoit facile de mettre tout le peuple en mouvement, pour les expéditions projettées. Les dispositions étoient faites; Bottin écrivoit à Paris: « C'est à la capitale à donner l'exemple; » on attend de jour en jour l'explosion: la commotion se fera sentir ici, plus fortement » qu'ailleurs ».

La catastrophe espérée arriva : la nouvelle

<sup>(1)</sup> La correspondance de Thonion avec Bottin fut imprimée après le 29 mai, par ordre de la municipalité provisoire.

s'en répandit à Lyon, peu de jours après ce 10 août, qu'elle a rendu si célebre. L'horreur et la joie se partagerent cette grande cité; maîs les scenes affreuses qui devoient y célébrer la chûte du monarque, avoient besoin d'un autre signal pour commencer.

Le 15 août, Challier obtint, de l'assemblée législative, par l'entremise des Jacobins, un décret qui, non-seulement le réintégroit dans ses fonctions, mais encore destituoit les administrateurs du district et du département, pour avoir prononcé sa suspension, en une conjoncture si importante. Challier, ce décret en main, se précipite vers Lyon; il fond, pour ainsi dire, sur les administrations: et les membres en sont dispersés, suivant son fougueux caprice.

La municipalité dans laquelle il rentroit, crut en recevoir une nouvelle vie; elle vota des remerciemens au conseil exécutif, qui venoit d'être recomposé de ces mêmes ministres, disgraciés de Louis XVI, auxquels on devoit son abaissement; elle ne se possédoit pas de reconnoissance « pour le biensait de la suspension des » corps administratis (1) »; et les clubistes, transportés, comme elle, de l'accroissement de

<sup>(1)</sup> Voyez l'arrêté de la commune, du 19 août.

liberté qu'ils alloient y trouver, exprimerent leur étrange ivresse, en trainant dans les rues une pompe funebre, pour tourner en dérision ceux dont le pouvoir venoit d'expirer.

Si la nouvelle du 10 août n'avoit pas fait couler le sang à Lyon, elle y avoit plongé dans la terreur tous ceux qui se trouvoient dévoués à la rage des clubistes. Les prêtres insermentés principalement, furent saisis du plus grand effroi : ils s'enfoncerent dans des réduits impénétrables à la lumiere même, afin de se soustraire à leurs ennemis déchaînés. Mais ils furent bientôt forcés d'en sortir, de se livrer même à leur merci, par l'atroce combinaison de cette barbare déportation dont Rolland, toujours acharné contre les prêtres, se hâtoit de faire adopter le décret, précédemment repoussé par Louis XVI. La municipalité de Lyon offrit avec profusion, des passe-ports à tout ecclésiastique, jaloux de conserver sa vie menacée; présumant bien qu'en ces momens d'esfroi, tous, jusqu'à ceux qui jusques - là s'étoient abrités de sa colere, viendroient réclamer auprès d'elle, ces moyens pour la fuir. Plusieurs étoient pris à ce piege presque inévitable : elle abusa de leur confiance, en les faisant incarcérer, lorsqu'ils se présentoient; beaucoup d'autres furent insultés et maltraités:

les mieux accueillis furent congédiés avec des passe-ports marqués d'une note meurtrière, par laquelle ils étoient, sans le savoir, désignés, comme prêtres, aux brigands apostés sur les frontières, pour les voler, ou les massacrer (1).

Mais c'étoit dans la ville même, et sous leurs yeux, avides de carnage, que les factieux vouloient des hécatomphonies. Les premieres victimes qu'ils marquerent, furent ces compatriotes réfugiés des départemens d'alentour, qui
s'étoient établis en assez grand nombre à Lyon,
depuis que l'incendie et le meurtre les avoient
fait déserter de leurs domiciles. La municipalité
décida que des commissaires, de son choix,
iroient dans leurs demeures, les reconnoître et
les dénombrer : quelques municipaux plus humains, effrayés du but de cette mesure, vou-

<sup>(</sup>x) Au moyen de l'apostille, plusieurs prêtres, reconnus pour tels aux frontieres, y furent massacrés. Sous le prétexte de la défense d'exporter le numéraire, tous étoient pour le moins, dévalisés avec rigueur, par ordre du gouvernement. Il ne se pouvoit voir de cruauté plus raffinée, que de bannir, à travers mille morts, les ministres de la religion nationale; et d'attendre à la frontiere, ceux qui y parvenoient encore vivans, pour leur dire, en leur arrachant le peu d'argent qu'ils emportoient, afin de subsister: Nous voulous que tu meures, par la faimt dans ton exil, ou par le glaive dans ta patrie.

lurent la déconcerter, par le renvoi pur et simple de tout étranger sans affaires; mais leurs collegues, craignant que les victimes ne leur échappassent, les retinrent, en confirmant la premiere résolution, par un arrêté propre à calmer les alarmes. Le départ de ces étrangers cessa par excès de confiance.

Et cependant tout étoit propre à multiplier les craintes; on préparoit notoirement des maisons de détention : il sembloit qu'on n'en auroit pas assez pour le grand nombre de ceux qu'on se proposoit d'enfermer. Déja, suivant la méthode toujours efficace des excitateurs, on faisoit propager dans le peuple, la peur de manquer de subsistances, et l'on désignoit ces étrangers, comme des contre-révolutionnaires punissables et des consommateurs onéreux. On ajoutoit à cela des suppositions d'accaparement, afin de justifier toutes sortes de perquisitions; et déja les assassins s'encourageoient, en se disant: « Si la vie d'un seul homme peut sau-» ver la patrie, nous avons droit de l'immo-» ler (1) ». Impatient d'apprendre le résultat de ces dispositions, Laussel écrivoit de Paris,

<sup>(</sup>z) Extrait d'une lettre aux sections, par Dodieu, qui sut depuis juge du tribunal civil : elle est du 26 août.

le 28 août : « Dites-moi donc combien l'on a » coupé de têtes à Lyon? Ce seroit une infamie, » d'avoir laissé nos ennemis échapper.... Mais » préparez-vous : tout se dispose à faire un mas-» sacre géuéral des malveillans (1) ».

Ces malveillans, c'étoient tous ceux qui, s'étant distingués par un attachement invariable à l'antique dynastie française, ne pouvoient que contrarier ceux qui en vouloient une nouvelle. Il parut convenable à ces derniers, d'égorger à-la-fois une grande partie de leurs adversaires, pour pénétrer l'autre d'une frayeur propre à l'empêcher de concourir à la nomination des membres de la prochaine convention. C'est pourquoi dix mille partisans inébranlables de l'autorité de Louis XVI, furent massacrés, en deux jours, à Paris, sous les regards approbatifs de l'assemblée et de toutes les autorités publiques. C'est pourquoi Danton, principal ministre, envoya des sicaires en une infinité d'en-

<sup>(</sup>r) Cette lettre de Laussel à son ami Billiotet, antérieurs aux massacres des 2 et 3 septembre, est encore remarquable par les phrases suivantes: « Nos volontaires (les fédérés, en» voyés de Lyon pour le 10) sont à Orléans, depuis deux » ou trois jours, pour expédier les prisonniers.... Dites à » Challier que j'ai découvert Guillin l'échappe, ( le frere » du massacré); au retour de nos fédérés, nous l'expédie» rens ». ( H. et P., No. 4.)

droits, pour généraliser de cette atroce maniere, son influence dans les élections. Lyon eut trois de ces émissaires, indépendamment du prince Charles de Hesse, commandant de la 19<sup>e</sup>. division des troupes de ligne, qui se trouva dans cette ville avec eux, sans aucun motif connu.

Alors arriva, comme, en passant, et cependant avec ordre de séjour, le régiment de cavalerie, Royal - Pologne, dont les officiers avoient la plus incorruptible fidélité. Bientôt neuf d'entre eux sont accusés d'avoir voulu faire émigrer le régiment; et sur cette accusation, ils sont arrêtés et conduits au château de Pierre-Scise. On les destine, ainsi que les prêtres détenus, au sacrifice de la septembrisation qui se prépare.

Personne n'en ignoroit le complot: on savoit que le club central venoit d'en fixer l'exécution au dimanche, 9 septembre, et d'adopter une liste de 200 personnes, à immoler ce jour là. Le maire Vitet connoissoit tous ces détails; le nom, la demeure des excitateurs n'étoient point ignorés de lui (1); on l'avoit même prévenu de

<sup>(1)</sup> Voyez justificat. de Vitet, donnée par lui-même; alusi que l'analyse qui s'en trouve dans le no. 132 et suiv. da Journal de Lyon, 1796.

l'heure et du mode de cette expédition. Néanmoins, dès le matin de ce jour affreux, d'accord avec la municipalité, il entraîne la garde nationale aux Brotteaux, dans un endroit éloigné, pour lui faire prêter le nouveau serment de liberté et d'égalité. Il la rassemble, pour cet effet, autour de l'auto-da-fé qu'il va faire de tous les portraits d'anciens échevins, arrachés de l'hôtel-de-ville, où ils rappelloient trop les vrais bienfaiteurs de la cité.

Transportés une fois dans ces prairies consacrées par l'usage aux divertissemens, les Lyonnois n'en revenoient jamais que le soir; et Vitet ne l'ignoroit point. Ce fat lorsqu'on les crut le plus occupés de leurs amusemens, qu'une poignée de brigands, suivis de femmes armées de piques, marcha vers le château de Pierre-Scise. De braves grenadiers de la garde nationale, placés à ce poste, continrent d'abord cette horde assassine; mais, à quatre heures, ils furent congédiés par Vitet, qui, accompagné de deux municipaux, survint avec des pelotons du centre, auxquels il confia la garde du château, en même-temps qu'il remit aux femmes à piques, le soin de garder celle des portes de la ville, qui se trouvoit auprès.

Encouragés par ces dispositions, les séditieux

prétextent que le séjour des officiers en ce lieu, est un privilege contraire à l'égalité; ils demandent à grands cris, qu'on les transfere dans la prison commune. Vitet y consent : les portes s'ouvrent; les assassins s'élancent dans le château. Des officiers sont égorgés; deux échappent (1): Vitet et ses collegues emmenent les autres, en déployant sur eux un peu de leur écharpe; mais, vaine égide! ils n'en sont pas moins massacrés. L'un d'eux, emmené par Pressavin, semble ne parvenir à l'hôtel-de-ville, que pour être immolé sous les yeux même de la municipalité: elle venoit, ce semble, pour cela, d'en remplacer la garde trop honnête, par un bataillon propice au meurtre. La résolution de le favoriser, étoit marquée, au point que de bons citoyens, accourus avec leurs armes, sur la place des Terreaux, pour le faire cesser, en ayant demandé jusqu'à trois fois la permission. au bureau de la Mairie, cette autorisation leur avoit été refusée, avec cette opiniâtreté qui décele la connivence. Contraints d'être les témoins de ces massacres, ils ne purent que s'ap-

<sup>(</sup>x) L'un se précipite du haut des murs, dans un clos voisin, et se sauve; l'autre, moins heureux, se cache entre deux matelas, où trois heures après, il est découvert et massacré.

puyer sur leurs fusils, en frémissant de s'en voir interdire tout autre usage.

Mais quelle ne fut pas leur consternation, quand ils entendirent la horde homicide, ainsi protégée, s'animer, par des chants féroces, à continuer le carnage! Elle marche en effet vers la prison de Rouanne, dans laquelle elle se précipité, pour s'emparer des prêtres que la perfidie municipale y avoit fait récemment enfermer. Plusieurs d'entre eux s'évadent, par l'effet de la hardiesse qu'inspirent, et l'imminence d'un péril, et cette Providence même qui veille sur l'homme de bien. Un seul, qu'elle réservoit sans doute à la gloire du martyre, l'abbé Regny, recommandable par ses lumieres, ses vertus et ses actes de charité, reste dans son cachot : les cannibales le découvrent, l'entraînent hors de la prison, l'amenent sur la place; et là, après l'avoir fait agenouiller, ils lui abattent la tête, lui coupent les doigts, lui arrachent les entrailles; et par une dérision affreuse. ils offrent aux assistans, ses membres dépecés, comme des reliques (1).

<sup>(1)</sup> Un trait admirable de la femme du concierge de cette prison, vient ici prouver que, si la révolution a pro-

Après avoir encore fait d'infructueuses recherches, pour trouver d'autres ecclésiastiques, en cette prison, les cannibales s'acheminent, avec leurs sanglans trophées, vers celle de St.-Joseph. Dans le trajet, se présente un prêtre, qui, égaré par la frayeur, fuyoit son domicile, sous l'habit de sa servante: il est reconnu et immolé sur-le-champ; sa tête est pour eux un nouveau signe de victoire. Ils arrivent à cette troisieme prison, où le municipal Pressavin avoit, par un injuste réquisitoire, fait enfermer, depuis quatre mois, un vénérable curé sexagénaire; ils lui coupent les mains, la langue: insultent à ce viellard si cruellement mutilé; enfin, lassés de sa patience autant que de leur barbarie, ils finissent par le décapiter.

duit des Euménides, elle à fait ressortir dans le même sexe, un courage de vertu qui souvent a surpassé l'héroïsme des hommes. Cette femme frémissoit à son poste, qu'elle ne pouvoit abandonner : les assassins rentrent et déposent devant elle, sur sa table, la tête, les doigts, les entrailles, les cervelles du malheureux Regny, en lui intimant l'ordre de déclarer s'il restoit encore des prêtres dans la prison.

Non, dit-elle avec assurance, quoiqu'elle ne fût pas sûre de leur évasion. — Mais, si nous en trouvions, ta tête tomberoit. — Je ne crains pas la mort : allez. Cette fermeté, jointe aux précautions qu'elle avoit prises, sauva d'autres prêtres, détenus en ce lieu.

Dix têtes deja sont entre leurs mains dégoûtantes; on en apporte une onzieme: c'est celle d'un de ces deux officiers qui, tout-à-l'heure, se sont soustraits au carnage de Pierre-Scise. Des brigands restés en arriere, l'ont découvert entre deux matelats, et lui ont scié le cou sur sa cravatte, sans avoir voulu lui permettre de l'ôter.

Non-contente du sang versé, cette horde, tenant en main sa liste des autres proscrits, alloit les cherchet dans leurs domiciles respectifs; mais elle y fesionea bientôt, parce qu'elle reconnut que l'alarme du premier assassinat les avoit fait fuir en des lieux cachés. Ce fut ainsi qu'échappa l'ancien maire, Palerne de Savy, pour lors président du tribunal. Et les cris de sang que les assassins vinrent faire entendre autour des soyers abandonnés de l'auteur de cette histoire, se changerent en hurlemens de rage, lorsqu'ils le surent évadé. Ces monstres vouloient-ils donc abattre la tête observatrice de leur conduite? vouloient-ils couper la main qui devoit peindre leurs forfaits? Eh! dois je les déguiser, quand le ciel, par mille prodiges, semble m'avoir conservé pour les écrire (1)?

<sup>(1)</sup> La liste des 200 personnes qu'on devoit égorger, avoit été rédigée par le fils d'un ancien président

Les antropophages, forcés de se borner à ces massacres, voulurent, pour continuer d'en jouir, se faire un triomphe des membres humains qu'ils avoient découpés. Ils les promenerent sur des piques, dans toute la ville, pendant la nuit, à la lueur de torches plus que lugubres, et au bruit de voix sauvages, heurlant et chantant leur soif de notre sang. Ils affecterent d'entrer dans les cafés que ces officiers avoient fréquentés, et de déposer sur les tables, leurs têtes défigurées. Puis ils ap-

de l'Élection, nommé Dodien, dont la faction orléaniste avoit électrisé le sang et la perversité. On le nomma, bientôt après, directeur du jury au tribunal de Lyon. - Il avoit un frere ecclésiastique; que la révolution venoit de substituer au vrai curé de Neuville-sur-Saone, dans la chaire de qui, Dodieu alloit prêcher l'affreuse doctrine du club central. Deux des discours qu'il y fit, se trouvent consignés dans la brochure désignée dans notre préambule, par H. et P., no. XXVIII. Le 91 mars suivant, il écrivoit, de Neuville, aux commissaires de la convention, qui se trouvoient pour lors à Lyon : " J'arrive ce matin avec le com-" missaire national du trib. (Hidins), chez mon frere, en-» cien dragon et curé constitutionnel de ce bourg.... Nous » apprenons qu'on s'y abstient des mesures utiles à l'inté-" rêt le plus cher de la république, tel que le récensement so des grains, la poursuite des émigrés et des prêtres .... sy Envoyez-nous un détachement de gendarmerie si.

porterent tous les débris hideux des onze victimes, dans la promenade de *Bellecour*, où ils les suspendirent aux arbres, en forme de guirlandes, pour servir d'exemple et d'invitation à de nouveaux assassinats.

Pendant que ces affreuses scenes se prolongeoient librement, le maire se taisoit; la municipalité, toujours officieuse pour les scélérats, tenoit l'indignation de la garde nationale, constamment enchaînée. Les bons citoyens en brisoient de colere, leurs armes inutiles; et le peuple même, à l'exception de quelques clubistes, restoit immobile d'horreur, à la vue de crimes auxquels il n'étoit pas encore accoutumé.

Après cette nuit de meurtre et d'effroi, qui sembla devoir être la derniere heure des bons citoyens, le jour ne parut que pour éclairer une consternation générale. On s'étonnoit d'exister encore; et l'on n'osoit se demander comment la fougue des brigands n'avoit point trouvé de frein dans les municipaux et dans la force armée. Les seules conjectures qu'on pût faire, supposoient dans ces magistrats, un excès d'atrocité qu'on se refusoit à croire (1).

<sup>(1)</sup> Vitet lui-même nous a confessé depuis lors, que,

Pour se dédommager de ce que cette expédition avoit eu d'incomplet, les antropophages se 66 proposoient secrettement de recommencer au 97 premier jour (1)97. Touts'arrangeoit en effet pour amener un nouveau massacre. La fermentation, excitée par les moyens mis en jeu pour le provoquer, produisoit déja le pillage, qui presque toujours l'annonce ou l'accompagne. Deux com-

sur la proposition d'Hidins et de Challier, il remit en liberté un des assassins, le seul qu'on eut incarcéré, et qui même ne l'auroit pas été, s'il ne s'étoit vanté d'avoir lui seul immolé six des victimes. (Voyez justification de Vitet.)

<sup>(1)</sup> Voici comment ils s'en expliquent dans une lettre, où l'un d'eux raconte l'événement effroyable que nous venons d'exposer. C'est Pigniere qui, de Lyon, le 11 septembre, écrit à Thonion, à Paris: « Nous sommes arrivés le 9 du courant, jour mémorable pour Lyon, car on a coupé onze têtes, et promené au bout des piques. Il y avoit huit officiers du régiment, ci-devant Royal-Pologne, qui avoient voulu faire émigrer le régiment. Le peuple a été les prendre, et les a rasés sans savon, ainsi que trois prêtres réfractaires. On a porté ces têtes dans toute la ville, sans épargner les cafés des Terreaux, où ils alloient; et toujours les piques à la main, surmontées du moule à bonnet de l'aristocratie. Les négocians, pour la première fois, ont eu un peu peur. On se propose secrettement de recommencer au première jour ». H. et P., no. V.

missaires, vomis par la municipalité septembrisante de Paris, arrivoient pour accélérer l'un et l'autre : ces commissaires étoient le comédien Michot, du théatre de la République, et ce Sulpice Huguenin qui, le 20 juin précédent, avoit prononcé à la barre de l'assemblée législative, au nom des bandits, ameutés pour égorger le roi, un discours dont chaque phrase étoit un cri de mort contre lui et sa famille.

Des femmes imprégnées du virus des clubs, furent lancées, comme des mégeres affamées. contre les magasins d'épiceries qu'elles dévasterent avec fureur. A la nouvelle de cette alarmante violation des propriétés, l'on prit encore. spontanément les armes; mais bientôt Perret vint, au nom du conseil municipal, ordonner à tous les bataillons de les déposer. Forcés de se retirer, ils furent poursuivis et frappés avec leurs propres fusils, par des brigands qui protégeoient aussi le pillage. Les magasins sans défense, resterent donc livrés à la rapacité que les municipaux encourageoient; et par un arrangement de désordre qui prouve combien ils étoient maîtres de cette populace devastatrice, ils établirent des commissaires au pillage, pour y faire observer, dans le partage des marchandises volées, ce qu'ils appelloient l'égalité

des droits: ils le régulariserent même, au point qu'il commençoit et finissoit à des heures fixées (1). Loin encore de rappeller le peuple au respect des propriétés, ils en approuverent cette audacieuse spoliation, par un arrêté contre le prix des denrées même qu'on pilloit. Ainsi lorsque, quelques mois après, le même pillage s'effectua dans Paris, Bentabolle disoit à la convention que, loin d'écouter les épiciers qui s'en plaignoient, il falloit leur faire restituer ce qu'ils avoient gagné, selon lui, tresinjustement. (25 et 26 février 1793.)

Le pillage, favorisé d'une maniere aussi engageante, se continua pendant quatre jours, dans Lyon, an gré d'une rapacité qui, s'agrandissant dans ses desirs, par la prévoyance des besoins futurs, voulut, après s'être gorgée de sucre, d'huile et de café, perpétuer indéfiniment le brigandage, et s'en faire une ressource durable. Les voleuses d'épiceries afficherent une proclamation où, s'intitulant les Citoyennes de Lyon, elles taxoient effrontément, au nom du peuple souverain de cette ville, toutes les denrées, à un prix si vil, que ce n'étoit qu'un nouveau mode de pillage, préférable disoient-elles, à 66 ces moyens violens que

<sup>(1)</sup> Perset en étoit l'ardonnateur principal.

nécessitent les calamités publiques n. La municipalité approuva cette taxe: elle la completta même, en fixant sur les mêmes bases, les denrées omises dans le premier tarif; et les paysans qui approvisionnoient la ville, furent sommés de se conformer à cette fixation, non moins injuste que dangereuse.

Il en arriva ce qu'on avoit voulu; les marchés furent, pendant plusieurs jours, une arene de rixes cruelles, où des denrées précieuses étoient arrachées, disputées, froissées. Les cultivateurs dépouillés avec violence, fuyoient, bien résolus de ne plus en apporter; et les brigands les poursuivoient, en menaçant d'aller, jusques dans leurs champs, enlever les fruits obtenus par leur culture. Aucun moyen n'étoit plus propre à produire dans Lyon, la disette et la guerre civile.

Le lendemain de la proclamation du tarif, lorsque lès municipaux crurent avoir poussé la crise à son plus haut période, ils proposerent aux administrations supérieures, d'approuver une horrible délibération « dictée par les émissaires » Huguenin et Michot », dans laquelle, sous prétexte de rechercher les auteurs des troubles qu'eux seuls avoient causés, ils vouloient que les portes de la ville fussent fermées de suite, et qu'on pro-

cédàt aussi-tôt à la perquisition noctume de tous les domiciles. Les administrateurs eurent la lâcheté d'y consentir : l'épouvantable comité des trois cents fut chargé de la visite; et par ce moyen, les acteurs même du brigandage furent envoyés pour arrêter les propriétaires même, dontils avoient ravi les marchandises. Il importoit aux organisateurs en chef des septembrisations, qui trouvoient celle du 9 trop peu complette; il leur importoit, dis-je, de s'assurer d'un grand nombre de victimes, parce que les septembriseurs de Paris, ces féroces Marseillois de Barbaroux et de Rolland, alloient arriver.

La nuit couvre à peine la ville de ses ombres, que chacun est consigné chez soi, avec l'obligation d'illuminer ses fenêtres, pour éclairer la marche du crime. Chaque personne rentre avec d'horribles inquiétudes qu'il ne lui est pas permis de communiquer à ses voisins. Chacun enfermé dans sa maison, comme en un cachot, au secret, séparé de toute instruction rassurante ou consolatrice, se livre aux terreurs qu'inspire le souvenir des massacres de Paris et de Versailles, auxquels les mêmes mesures avoient servi de prélude. L'imagination frappée déja fait entendre les cris déchirans de ceux qu'on égorge : on croit voir

des milliers de citoyens exterminés par le ser des assassins. Les illuminations tremblantes ajoutent à l'horreur d'une telle illusion: il semble qu'on voie présenter à leur soible lueur, la tête de ce qu'on a de plus eher; toutes les circonstances de la satale nuit du 9 septembre, se reproduisent à l'esprit. Chacun garde le plus morne silence, dans la situation d'un malheureux condamné, qui attend le coup satal, au pied de l'instrument de son supplice.

Quel ne sut pas l'effroi de ceux qu'on enleva pour les jetter dans les prisons? Et combien furent atteints de cette frayeur mortelle? Tous ceux qui ne pouvoient prouver l'ancienneté de leur établissement dans Lyon, étoient arrêtés; tous ceux qui se trouvoient natifs des contrées méridionales, étoient arrachés de leur demeure; tous les Lyonnois renommés à cause de leur fortune ou de leur énergie contre les brigands, étoient emmenes, comme coupables. On ne cessa, pendant toute la nuit, de traîner des troupes d'accusés de ce genre, devant les farouches inquisiteurs, préposés par la municipalité pour les interroger : les vastes souterrains de l'hôtel-de-ville, et beaucoup d'autres prisons préparées à cet effet, en furent comblées.

La proie des hommivores de la municipalité et du club, leur étant ainsi assurée, l'on essaya de porter le peuple à se montrer capable de carnage, sans le secours de ces Marseillois qu'on astendoit. Pour cela, on l'exaspéroit par la crainte affectée de la disette. On lui déclara formellement qu'on n'avoit plus de vivres que jusqu'au lendemain, onze heures et cette déclaration même lui désigna les déterme ou comme des réfugiés contre-révolutionnaires qui absorboient sa substance, ou comme des accapareurs qui avoient spéculé sur sa famine. A cette proclamation qui les dévouoit à la rage meurtriere de la populace, quelques voix salariées répondirent bien par des cris de mort; mais la trame étoit trop grossiere pour entraîner le peuple; il ne fut point ému par cette instigation.

On attendit donc ce qu'on appelloit les braves Marseillois. A peine ils approchoient, que l'élite des clubistes voloit à leur rencontre. Ce fut aux portes de la ville, qu'elle alla leur faire une réception d'honneur, après laquelle ils furent conduits pompeusement au club central, où des monstres altérés de sang, vinrent les entourer, et leur faire hommage de leur scélératesse.

Celui d'entre eux qui avoit été choisi pour leur

demander, en quelque sorte, le massacre, au nom de la société, s'en acquitta d'une maniere digne de son emploi. C'étoit un gentilhomme, nommé Riard de Beauvernois, chef de légion, auquel Lyon s'applaudit de n'avoir pas donné le jour. « Libérateurs de la république, leur dit-il, nous avions besoin de vous, pour dompter les » ennemis innombrables qui contrarient ici nos » saintes opérations. Cont de riches négocians, des robinocrates, des ci-devant nobles, » des mauvais prêtres, des sans-culottes même , qui ont oublié leurs droits. C'est par eux tous, 29 qu'ici tout patrioté énergique est persécuté. Eh! , quelle persécution! On l'écrase de coups, on le , foule aux pieds, on lui arrache la cocarde na-" tionale, on le traîne à la lanterne". Après cette calomnieuse exposition, si propre à irriter les Marseillois, Riard se plaint de l'inaptitude du peuple de Lyon pour l'assassinat. « Semez, s'écrie-t-il ensuite, semez votre énergie dans le cœur de ces si timides Lyonnois; donnez-leur, en passant, » vos principes d'habitude, afin que nous puis-22 sions terrasser des ennemis dorés que nous n'o-» sons presque pas regarder en face : faites que, " par vos discours, cette ville soit une ville mar-» tiale; arrachez-nous de la malheureuse retenue. 99 que la crainte nous impose, et faites prêter à 99 cette assemblée, le serment de n'avoir plus en-99 vers des hommes, cette timidité qui fait qu'on 99 les épargne 99.

Riard fut fort applaudi: d'autres orateurs, non moins barbares, le paraphraserent; et cependant les Marseillois de Barbaroux n'en furent pas électrisés. Qu'on se rappelle le langage d'humanité, le ton de modération, l'hypocrite philantropie qu'étaloit Rolland, depuis que rentre dans le ministere, il étort remonté vers le but de son ambition :- et l'on ne sera point surpris de ce que-ces septembriseurs renommés partirent de Lyon, sans vouloir réaliser les espérances que les sots et féroces clubistes avoient fondées sur leur homicide assistance. Si les meneurs ne purent alors s'abreuver de sang; du moins ils se gorgerent de butin. Les sommes d'argent praisses aux officiers de Royal-Pologne, toutes celles chlevees dans les domiciles; dont les habitans se trouvoient absens; les hardes et les effets qu'on en avoit transférés à l'hôtel-de-ville, furent partagés entre les municipaux et leurs commissaires inquisiteurs.

L'audace et les progrès du brigandage intimidoient tous les bons citoyens. Abattus par la terreur, ils n'osoient presque plus se voir, se

service and a grown of flow moore environmen er eine geweiten gebore wegenment fürt, et lior with the second minencer, lossque, vere the second of the constraints of a second of the second of and the services with dustgner les electeurs, par and a manage to avoid anne convention devoient the sources the sent combien ces effroyables se ment is durent cloigner d'honnêtes gens, and the speed primaires. Les clubistes y dominee le mant que l'avoient bien prévu deux des e en mi, de Paris, leur recommandoient d'en · du mour nommer les députés dans ces preet avec semblées, au-lieu de s'y borner, suivant in avoir de la loi, à choisir des électeurs. « Mais, - somteient les deux correspondans, si yous · anez-les d'élire ceux que vous desirez, et es represtez contre la nomination de tous les au-· Acs, comme n'ayant pas votre confiance (1) 59.

<sup>1)</sup> Lettre de Gaillard à Fillion. On y lit encore ces mots:

le donne mon suffrage à Cusset et à Challier, c'est-àlite, que je desire que vous les nommiez : . — Laussel
lieit aussi de Paris : « Désignez à vos électeurs Chaet; Allier, libraire et maître de grammaire; Siauve,
lie d'Ampuis, alors commissaire des guerres; le curé
le S. Bonnet le Troncy; Bouttat pere, officier munic.

Il n'étoit ni facile, ni nécessaire d'éluder les assemblées d'électeurs. Ceux qui furent nommés, s'engagerent à se conformét aux vues des jacobins: ils promirent de ne porter à la convention que des patriotes, disposés à voter pour la mort de Louis XVI, et pour le tenversement absolu de son trône.

L'assemblée électorale fut convoquée à Saint-Etienne-en-Forez, ville fameuse par sa manufacture d'armes et par une population en ouvriers forgerons, non moins brutale que nombreuse. Le sang des gens de bien y avoit déja coulé plus d'une fois. Elle fut jugée propre à réunir en ses murs, ceux qui devoient élire les députés à la convention, et à diriger les élections selon les vues des clubistes.

L'événement justifia cette horrible prévention: les suffrages se porterent d'abord sur ce vil et infame Cusset, ouvrier en gazes, homme crapuleux, dont le patriotisme consistoit à demander sans cesse qu'on promenât des têtes au bout des piques. Vitet qui, par les actes de sa mairie, avoit acquis

<sup>21</sup> de Villestranche en Beaujolois; Prévérand, chef de lé-22 gion de la même ville; Anacharsis Cloetz, dont je vous 22 fais passer quelques écrits 22. H. et P., noc. IV et VIII.

quelques droits à la préférence des électeurs, ne manqua pas d'être nommé. Pressavin leur parut aussi mériter leur choix, par la maniere dont il avoit rempli les fonctions de substitut de procureur de la commune. Tels furent les principaux députés de la ville, lesquels, non-contens de la déshonorer, se sont encore acharnés à la perdre (1).

(1) Les autres membres de la députation de Rhône et

Loire, étoient étrangers à la ville de Lyon. La plupart sont restés dans une impuissance de nuire qui ne mérite qu'un dédaigneux silence; et les autres ont acquis une célébrité qui repousse les éloges. Du nombre des premiers, sont : Dubouchet, ont voté pour la mort du roi. Noël Pointe Moulin, pour la mort, avec sursis, jusq. bann. des Bourb. Marcellin Beraud, Patrin. pour la détent. et bann. à la paix. Forest, Fournier. Michet, pour la détention perpétuelle. · Die nombre des seconds, sont: Chasset, pour la détent. et bann. à la paix. Lanthenas, pour la mort, avec sursis, jusqu'à la paix. Dupuis fils, Javogue, Pressavin, · Cusset, Vitet, pour la détent, et pour le bann. des Bourbons.

Le même esprit d'intrigue qui dirigea le choix des députés, influa, quoiqu'avec moins de succès, dans la nomination des administrateurs du département et des juges du tribunal criminel; mais il maîtrisa présqu'entiérement celle des officiers municipaux, parmi lesquels on vit, à côté de quelques patriotes de bonne foi, beaucoup de ceux qui se glorifioient du titre de sansculotte, ainsi que plusieurs rollandins, initiés dans le secret du parti, à la tête desquels Niviere se trouva placé comme maire. Challier fut élu président du tribunal civil, où il eut pour collègues, des brigands flétris dans l'opinion publique, et même par la main du bourreau. Presque tous les emplois furent conférés à ceux qui s'étoient montrés capables de la célébrité du crime. Il n'y eut pas, jusqu'à la direction de la poste aux lettres, qui ne fût mise entre les mains de la scélératesse.

De tels choix sont un vrai triomphe pour les clubistes. Ils s'applaudissent d'avoir attaché des sang-sues cruelles à leur patrie, pour pomper le sang de ses enfans, et des reptiles rongeurs, pour en dévorer les chairs vivantes. Ils mandent avec transport aux Jacobins de Paris, qu'ils ont enfin des fonctionnaires publics de *l'ordre de la* 

sans - culotterie (1). Tels de sinistres corbeaux, en fondant sur un cadavre encore palpitant, annoncent par d'affreux croassemens, qu'ils vont assouvir leur féroce voracité.

<sup>(1)</sup> Vojez Correspondance des Jacobins, no. 344. Lettre du 10 décembre.

## LIVRE IV.

Connivence machinale des clubistes de Lyon avec les Cordeliers de Paris. Caracteres distinctifs des Cordeliers, des Jacobins et des Girondistes. Ces trois factions se disputent et s'atrachent Lyon. Vitet vient intriguer en faveur de ces derniers. Les Jacobins envoient une guillotine. Manœuvres pour accélérer la mort de Louis XVI. Indignation des citoyens des ports du Temple et de St.-Vincent. Consternation générale. Challier prépare un grand carnage. Visite domiciliaire de 14 heures. Arrestations innombrables. Epouvantable séance du club central. Complicité de plusieurs municipaux. Le maire Niviere s'oppose au carnage. Commerce sur la liberté des détenus et sur les certificats de résidence. Démission de Niviere. Noirceur des munic paux. Réélection de Niviere. Satisfaction générale. Dévastation du club central. Rage de la municipalité. Dispositions hostiles de sa part. Proscriptions nouvelles. Les Lyonnois sur la défensive. Conduite équivoque des administrations du district et du département. Faux rapports, adressés au comité de sûreté générale de la convention.

Lyon trembloit sous les menaces d'un brigan- dage sanguinaire qui, par son usurpation vio-

lente de l'autorité, légalisoit ses opérations. La probité, qui se sût permise de demander hautement justice, eût été conduite à l'échafaud. Les scélérats triomphoient; dans leur arrogance, ils insultoient à la consternation publique, et faisoient croître l'effroi général, par le développement audacieux de leur infernale doctrine. « Le » temps est arrivé, disoient-ils, où doit s'ac-» complir cette prophétie : que les riches seront » mis à la place des pauvres, et les pauvres à la » place des riches (1) ». Le notable Roullot annonçoit que ceux-ci « seroient encore heureux, » si on leur laissoit la moitié de leurs biens ». Tarpan écrivoit de Paris, que « si les ouvriers » de Lyon manquoient d'ouvrage et de pain, ils » pourroient mettre ces calamités à profit, en » s'emparant des richesses, à côté desquelles ils » se trouvoient (2) ». Enfin le député Cusset leur crioit du même lieu : « Nul individu ne » peut mourir de faim, près d'un sac de bled... » Voulez-vous un mot qui paye pour tout ce » dont vous avez besoin? Mourez, ou FAITES » MOURIR (3) ».

<sup>(1)</sup> Voy. H. et P. Nos. X et XL

<sup>(</sup>a) Ibid, No. XXIV.

<sup>(3)</sup> Ibid, No. XXVIL

Ces principes épouvantables ne se concentroient point dans l'enceinte de la ville; des prédicans alloient les propager dans les campagnes, pour y allumer aussi la soif du désordre et du carnage, dont la cité redonnoit l'exemple. Un boulanger étoit arraché des prisons et mis en pieces, par les bêtes féroces du club central; nombre de personnes étoient assassinées sur les places, dans les rues, en plein jour; et la police municipale laissoit impunis, des meurtres, que sans doute elle avoit promis de favoriser par son silence.

La cause de ces agitations meurtrieres, étoit dans l'effort que faisoit à Páris la faction des Cordeliers, aidée des Jacobins, pour renverser la république naissante, susciter une septembrisation contre les députés, a pellés girondins, et donner un dictateur à la France.

Il importe, asin de faire imprendre tout ce qui va suivre, de s'arrêter i pour reconnoître les traits caractéristiques de ces trois sactions, leurs motifs, leurs vues, leurs mouvemens particuliers; car c'est aux efforts que chacune d'elles a faits pour s'emparer de Lyon, qu'il faut attribuer les déchiremens que cette ville a soufferts.

Les Jacobins, proprement dits, composés de la lie de la société, professoient le brigandage et le meurtre, uniquement pour eux-mêmes, et par l'appât des richesses qu'ils en espéroient. Les Cordeliers, plus vastes dans leurs desseins, ne vouloient ces désordres, que pour parvenir, par une désorganisation complette, à l'établissement, sans obstacle, du trône de d'Orléans. Ils s'aidoient efficacement de l'influence des Jacobins, dans la société desquels ils venoient, comme affiliés, lui donner une direction convenable à leurs complots. On sait que cette réunion produisit le parti formidable qui prit le nom de la Montagne.

Le girondisme naquit de l'orgueil irrité de certains fauteurs de l'orléanisme, auxquels Philippe préféroit les Danton, les Marat, les Robespierre, les Dubois-Crancé, les Tallien, les Thuriot, etc., et qui, pour s'en venger, avoient furtivement introduit la république, suivant l'expression connue de Robespierre. Tels furent les Condorcet, les Brissot, les Rolland, les Barbaroux, les Verguiaud, les Guadet, les Gensonné, etc., qui faisant alors un hypocrite etalage de modération et de principes, s'efforçoient de rendre estimable la république, cet œuvre

de leur vengeance (1). Tous ceux qui réunissoient la peur de l'anarchie, à la haine d'une
autorité qu'ils ne partageoient pas, se rangerent
dans ce parti. Non moins ennemis de l'ordre, et
non moins sanguinaires que les Jacobins, tant
que le pouvoir fut entre les mains du roi, les
girondins ne s'éleverent, contre eux, que pour
revendiquer la puissance souveraine. Aussi funestes qu'eux à Louis XVI, ils leur ont envié
le plaisir de le déclarer coupable; mais plus
timides et plus rusés, ils ont cru, après l'avoir
ainsi condamné réellement à la mort, qu'ils se
mettroient à couvert des suites, en se retranchant, avec de ridicules formes de justice et
d'humanité, derriere l'inutile appel au peuple.

Lyon étoit alors, comme nous l'avons dit, la proie des Cordeliers et des Jacobins réunis; les girondins conçurent le dessein de leur enlever cette ville. Vitet qui, toujours fidele à Rolland, se trouvoit des leurs, parut d'autant plus propre à faire cette conquête, que sa connivence avec les septembriseurs de Lyon, ne pouvoit que

<sup>(1)</sup> Babœul nous apprend (20 et 21 pieces), que d'Orléans donnoit tous les matins à déjeuner, chez Robert, député de Paris, à Dubois-Crancé, Merlin de Thionville, Thuriot, Tallien; et que Sillery, son intendant, rassembloit chez lui les Vergniaud, les Guadet, les Gensonné, etc.

parler, se concerter; on étoit encore environné des marques du carnage récemment fait, et l'on craignoit de le voir recommencer, lorsque, vers la fin de septembre, les assemblées primaires furent convoquées pour désigner les électeurs, par qui les députés à la prochaine convention devoient être nommés. On sent combien ces effroyables circonstances durent éloigner d'honnêtes gens, des assemblées primaires. Les clubistes y dominerent, suivant que l'avoient bien prévu deux des leurs, qui, de Paris, leur recommandoient d'en profiter pour nommer les députés dans ces premieres assemblées, au-lieu de s'y borner, suivant le terme de la loi, à choisir des électeurs. « Mais, », ajoutoient les deux correspondans, si yous n êtes forces de nommer des électeurs, contrai-29 gnez-les d'élire ceux que vous desirez, et s protestez contre la nomination de tous les au-2) tres, comme n'ayant pas votre confiance (1) 3).

<sup>(1)</sup> Lettre de Gaillard à Fillion. On y lit encore ces mots:

16 Je donne mon suffrage à Cusset et à Challier, c'est-k
17 dire, que je desire que vous les nommiez ??. — Laussel

18 écrivoit aussi de Paris: 16 Désignez à vos électeurs Cha
18 lier; Allier, libraire et maître de grammaire; Siauve,

19 curé d'Ampuis, alors commissaire des guerres; le curé

19 de S. Bonnet le Troncy; Bouttat pere, officier munic.

Il n'étoit ni facile, ni nécessaire d'éluder les assemblées d'électeurs. Ceux qui furent nommés, s'engagerent à se conformet aux vues des jacobins: ils promirent de ne porter à la convention que des patriotes, disposés à voter pour la mort de Louis XVI, et pour le tenversement absolu de son trône.

L'assemblée électorale fut convoquée à Saint-Etienne-en-Forez, ville fameuse par sa manufacture d'armes et par une population en ouvriers forgerone, non moins brutale que nombreuse. Le sang des gens de bien y avoit déja coulé plus d'une fois. Elle fut jugée propre à réunir en ses murs, ceux qui devoient élire les députés à la convention, et à diriger les élections selon les vues des clubistes.

L'événement justifia cette horrible prévention: les suffrages se porterent d'abord sur ce vil et infame Cusset, ouvrier en gazes, homme crapuleux, dont le patriotisme consistoit à demander sans cesse qu'on promenât des têtes au bout des piques. Vitet qui, par les actes de sa mairie, avoit acquis

<sup>21</sup> de Villefranche en Beaujolois; Prévérand, chef de lé-21 gion de la même ville; Anacharsis Cloetz, dont je vous 22 fais passer quelques écrits 22. H. et P., noc. IV et VIII.

reçu cet instrument de mort, jusqu'alors inconnu dans Lyon. Et pour que cette guillotine
causât, dès son arrivée, les impressions qu'elle
étoit destinée à produire, il l'avoit fait exposer d'abord sur la place de Bellecour, et ensuite
sur celle des Terreaux: ici, « pour effrayer,
» disoit-il, les aristocrates de la noblesse,
» et là, pour faire trembler ceux du com» merce ».

Le tribunal criminel, à qui seul il appartenoit de la faire servir, étoit composé, en majeure partie, d'hommes humains et probes, qui
différoient même d'y condamner de vrais criminels, parce qu'ils prévoyoient que le spectacle de sang qu'elle devoit offrir, ne pouvoit
manquer de donner au peuple le goût d'en
verser (1). Mais Challier, impatient de la voir
agir, se plaignoit de ces délais, en un fougueux discours qu'il prononçoit dans le tribunal
même, dont il étoit président. « Je suis étonné,
» s'écrioit-il, qu'on s'avise de mettre autant
» d'appareil et d'importance pour décoller....
» Si vous voulez conserver votre liberté, pu-

<sup>(1)</sup> Ces délais venoient sur-tout de l'avocat Brochet, accusateur public, magistrat non moins distingué par son hounêteté, que par ses talens.

nissez par cette massue d'Hercule, tous les » traîtres » . . . . Et portant de loin ses regards sur Louis XVI, encore enfermé dans le Temple: « Depuis trois mois, ajoutoit-il, la con-» vention auroit dû débarrasser la terre d'un » tel fardeau, et elle débute par essayer de dé-» créter la république..... Louis étant en-» core en vie, est toujours à la tête de nos » ennemis; pourquoi recourir à des juges! Le » tribunal qui doit le juger, c'est la foudre du » peuple. Brutus ne s'arrêta point à faire le pro-» cès à César, il le frappa de vingt coups de » poignard. Avec le perfide et dernier Louis, » s'évanouiront toutes les conspirations contre .» la souveraineté nationale. Le peuple aura du » pain, n'en doutons pas; le premier article de » la loi que nos législateurs doivent faire sur les » subsistances, c'est de prononcer la mort du » tyran ».

La funeste magie du mot subsistances, ce mobile trop puissant des émeutes populaires, fut sur-tout mise en œuvre à Lyon, lorsqu'on voulut déjouer l'astucieux appel des girondins. Pour le prévenir, on imagina de leur opposer d'avance le peuple de Lyon soulevé contre les appellans. Une adresse est demandée par les clubistes, à grands cris, dans une des salles de la

municipalité; un jeune forcené nommé Lambert (1), la rédige : elle porte que « le peuple » Lyonnois veut que la tête de Louis tombe de » suite sur l'échafaud, attendu que le renvoi de » son procès, aux assemblées primaires, ne pou-» voit qu'allumer la guerre civile ». Deux cents signatures, au plus, furent apposées au bas de cette adresse, malgré l'empressement des clubistes à la signer, malgré leurs menaces de noter sur une liste noire, les assistans qui ne signeroient pas avec eux. La municipalité mêla ses noms parmi les leurs. L'administration du département, qu'elle avoit convoquée pour signer avec elle, refusa de s'y rendre; et si quelquesuns de ses membres y vinrent, ce fut par inclination, et sans délégation de leur corps.

Comme il importoit d'avoir une masse plus nombreuse de signataires, on établit ensuite des tables sur les places, au coin des rues, et sur les quais, pour faire signer les passans. On les arrêtoit par le bras, on les amenoit de force au bureau, où néanmoins la plupart refusoient de s'inscrire. Le bruit de ces violences s'étant répandu, fit rentrer chez eux tous les bons

<sup>(1)</sup> Lambert n'étoit point Lyonnois. Voyez ci-après, Liv. VI.

citoyens. Il ne resta plus aux clubistes, que cette classe stupidement curieuse de semmes etd'enfans, avides de choses singulieres, à qui l'adresse présentée, comme un moyen d'obtenir le pain à vil prix, fit donner facilement des signatures. Cette exécrable scene se passa le dimanche (13 janvier); on avoit compté sans doute sur la multitude, trop ordinairement immorale et cruelle, en choisissant un de ces jours, où son oisiveté la livre à tous ses vices; mais on ne s'étoit pas attendu à de si foibles succès. Le peuple de Lyon parut indigné; et même en certains quartiers, il renversa les bureaux, brisa les tables et les chaises sur les hideux personnages qui, couverts de haillons, surprenoient des signatures aux imbécilles. Cette action illustre assez les quartiers où elle se fit, et les habitans qui en furent les auteurs, pour que je sois autorisé à les désigner. La gloire de cette louable espece de justice populaire, appartient aux citoyens du Port du Temple et du Port St.-Vincent, non moins recommandables par leur probité, leur franchise et leur courage, que remarquables par leur stature, leur force, leur adresse, et leurs dispositions guerrieres: ces hommes estimables se sont toujours montrés irréconciliables avec les Jacobins, et toujours prêts à les écraser.

Il y avoit à peine huit jours que cette méprisable adresse avoit excité tant d'horreur, éprouvé tant de refus, lorsqu'elle fut impudemment offerte, « de la part des sans-culottes de Lyon », aux Jacobins de Paris, comme « revêtue de quinze mille signatures (1)».

La convention ne s'en prévalut point, soit parce qu'elle n'eut pas besoin de cet expédient pour écarter l'appel au peuple, soit parce qu'une lettre, envoyée de Lyon à son président, lui fit comprendre combien cette ressource étoit misérable. Le pseudonyme qui l'écrivit, ne laissa point ignorer les manœuvres, aussi grossieres que scélérates, par lesquelles on avoit recueilli tant de noms (2).

Le jugement, le supplice, et la mort de

<sup>(1)</sup> Voyez séance des Jacobins, dimanche 20 janvier.

<sup>(2)</sup> Cette lettre, datée du 16 janvier, et signée David, citoyen de la section de la commune de Lyon, fut renvoyée aux comités de la convention, sous les numéros 455 et 2621. Nous appellons avec raison pseudonyme, celui qui l'écrivit, parce que, deux mois après, lors de la mission de Legendre et Bazire à Lyon, on en rechercha vainement l'auteur, sous ce nom; et l'on ne trouva point à qui s'en prendre pour tirer vengeance de cette épitre, qu'ils avoient apportée, comme corps du délit et preuve de conviction.

Louis XVI furent bientôt connus à Lyon. L'historien impartial doit dire qu'à cette nouvelle, toute la ville sembla se couvrir du crêpe funebre de la douleur. Un observateur me rapporta le jour même, que cette consternation générale ne servoit qu'à faire remarquer le contentement des clubistes, et la sérénité de quelques protestans. Les Lyonnois regardoient cet événement comme le prélude d'un débordement de massacres, par qui rien ne seroit épargné; et ils ne se trompoient pas. Challier confirmoit de toutes ses forces, des allarmes si cruelles; il étoit déja dans la tribune du club central, disant à tous les tigres, rassemblés autour de lui : « Le grand jour . » des vengeances est arrivé; cinq cents têtes » sont parmi nous, qui méritent le même sort » que celle du tyran (1)».

Eh! comment les citoyens qui l'offusquoient, n'auroient-ils pas été menacés, puisque ses clubistes, animés de sa fureur, étendoient leur sollicitude sanguinaire jusques sur la capitale, où

<sup>(1)</sup> Challier montra le même jour, dans la tribune du club, un tableau du Christ, en disant : « Ce n'est pas assez que » le tyran des corps ait péri, il faut détruire aussi le tyran » des ames »; et mettant le Christ en pieces, il le foula sous ses pieds.

ils envoyoient de nouveaux fédérés, « pour la » purger, disoient-ils, des députés qui n'avoient » pas voté la mort du roi (1)».

Après avoir fourni contre eux ce contingent d'assassins, Challier ne s'occupa plus que du massacre de ses concitoyens. Il conduisoit, le 28 janvier, sur la place des Terreaux, ses affidés les plus féroces, armés de piques; et là, au pied de l'arbre de la liberté, il leur faisoit prononcer avec lui l'épouvantable serment « d'ex-» terminer tout ce qui existoit sous le nom » d'aristocrates, de feuillantins, de modérés, » d'égoïstes, d'agioteurs, d'accapareurs, d'usu-» riers, ainsi que la caste sacerdotale fanati-» que (2) ». Et ce que Challier vient de faire jurer, il le répete sans cesse, il le redit dans ses lettres: par-tout l'on voit et l'on entend cette phrase chérie de son ame atroce : « La ville a » besoin d'une forte purgation . . . . Purgeons, » purgeons la république..... Il est temps de » porter de grands coups ».

<sup>(1)</sup> Voyez séances des Jacobins, premier et 15 février: Correspondance.

<sup>(2)</sup> Cette formule, du serment prononcé le 28 janvier, s'est retrouvée dans les papiers de Challier. Elle est encore consignée dans une lettre qu'il ecrivit à Gaillard, le 3 février. — H. et P., No. XXV.

Challier le croyoit, parce qu'on touchoit au jour fixé pour un massacre général; mais les Jacobins lui manderent qu'il falloit ajourner cette expedition (1). Challier en eut du regret : 66 Nous » étions tous disposés, écrivoit-il à Gaillard, " nous étions tous disposés à purger la ville (2), " mais vos lettres ont éteint nos premiers feux ,... "Patience cependant », ajoutoit-il, dans l'intention de les rallumer bientôt. Le jour même, il distribua des cartouches à tous les clubs; le lendemain (4 février), il rassembla les clubistes autour d'un sarcophage, élevé en l'honneur de Michel Le Pelletier, sur la place de Bellecour; et dans l'oraison funebre qu'il décerna à sa mêmoire, il leur dit : 66 O mes braves sans-culottes. " jurons, et ne jurons pas en vain; jurons d'ex-? terminer tous les tyrans et leurs suppôts..... 39 Jurons de purger la terre de la liberté, de tous " ceux qui n'ont encore donné aucune marque 29 de civisme : c'est le seul encens qui-doit être ,, brûlé sur la cendre de Michel Le Pelletier (3),,. Immense proscription, dont le fer homicide de-

<sup>(1)</sup> Par une lettre du 22.

<sup>(2)</sup> Lettre du 3 février. H. et P. No. XXV.

<sup>(3)</sup> Ibid. No. L.

voit moissonner tout ce qui n'étoit pas affilié des clubs!

Impatiens de frapper, les clubistes emprisonnent de suite plusieurs d'entre ces citoyens du Port du Temple, qui s'étoient si énergiquement déclarés leurs ennemis. Mais comme ces détenus étoient en trop petit nombre pour suffire à la vaste immolation qu'on se proposoit, la municipalité se fait demander, le soir même, par une députation du club central, d'ordonner des visites domiciliaires, sous prétexte de « purger la ville des scélérats qui », l'infestoient ».

En conséquence, et malgré les remontrances du maire, la municipalité ordonne, sur les huit heures du soir, que les visites se feront à quatre heures du matin. Le club est chargé de fournir les commissaires pour ces perquisitions. Il n'est pas dix heures: et déja plus de trois cents d'entre eux se présentent. La municipalité leur donne des pouvoirs; le maire les invite à la modération: mais Challier, survenu pour les diriger à son gré, quoique étranger aux fonctions municipales, les harangue en vrai dictateur dans le sens atroce du discours que nous venons de citer (1).

<sup>(1)</sup> C'est Niviere luj-même qui, dans sa lettre du 9 février, à l'un des membres de la convention (Vitet), dit que

Trois heures et demie du matin sont à peine sonnées, que ces farouches inquisiteurs se répandent dans les différens quartiers; les barrieres de la ville se ferment, la navigation des rivieres est interrompue, la générale se fait entendre. A ce bruit effrayant qui réveille tout le monde en sursaut, le tremblement est dans tous les cœurs. Une force armée, presque toute composée des fauteurs de la conjuration, se rassemble autour des commissaires; on viole les domiciles: les citoyens sont surpris, tremblans, à demi-vêtus, ou dans leurs lits. Des milliers d'entre eux sont arrachés, et traînés à l'hôtel-de-ville, devant une commission de conjurés, chargés de reconnoître les proscrits, et deles jetter dans les cachots. La visite et les incarcérations se prolongent encore, pendant toute la journée (du 5 février); et ce n'est qu'à six heures du soir, qu'elles cessent. Alors une proclamation vient

Challier avoit alors parlé en vrai dictateur. Et il paroît que Challier n'en prenoit le ton, que parce qu'il espéroit d'en avoir bientôt l'autorité. Son ami, le marseillois Joseph Germain, proposa peu après à Robespierre, de le faire proclamer dictateur à Lyon. Challier avoit d'abord aspiré à la mairie, mais il préféra d'y renoncer, pour viser à la dictature lyonnoise. H. et P., No. CXXXVIII. (Lettre de Germain, Paris, 18 avril 1793.)

rassurer les citoyens, les barrieres s'ouvrent, les communications se rétablissent; une sécurité trompeuse fait reparoître quelques proscrits, qui avoient échappé; mais la commission ne les retrouvant point parmi ceux qu'on lui a présentés, les fait rechercher, la nuit suivante: ils sont pris, et plongés dans les prisons.

En même-temps, pendant cette nuit, du 5 au 6 février, les conjurés travaillent avec ardeur à preparer le massacre des détenus. Des réclamations un peu vives en faveur des prisonniers du Port du Temple, servent de prétexte, à la municipalité conspiratrice, pour se faire amener huit pieces de canon, qu'elle place dans une cour, à portée des séditieux qu'elle protege. Pendant ces préparatis, ceux:-ci vont aux prisons de Rouanne, afin de savoir si la guillotine, qui s'y trouve, est en bon état, et pour recommander aux guichetiers 66 d'être diligens à la remettre, lorsqu'on vienso dra la demander so. Dès le matin, tous les satellites de la conjuration sont rassembles, au son de la cloche, dans leurs clubs particuliers, d'où bientôt ils sont appelles, en grande hâte, au club central, par une alarmante circulaire, qui leur dit : 66 On conspire contre vous et contre vos ma-> gistrats; levez-vons, courez au centre: immo» lons nos ennemis (1) »; et de toutes parts ils s'élancent en furieux dans ce laboratoire fécond en forfaits.

Lyon étoit sur un volcan, les conjurés réunis préparoient dans le mystere, une explosion prochaine: tout présageoit de grands malheurs; les bras honnêtes étoient enchaînés par l'autorité municipale, complice elle-même de la conjuration. L'administration du département même sembloit lui être favorable: dans une proclamation, elle disoit aux citoyens; « de ne pas croire que les » municipaux pussent trahir leurs devoirs (2) ». On pouvoit penser que tous les consuls étoient d'accord avec Catilina. La ville découragée ne voyoit plus d'où le salut pouvoit lui venir.

Le maire Niviere étoit suspect aux conspirateurs, qui le regardoient, avec raison, comme un suppôt des girondins, dont Challier vouloit que 66 toute la secte éprouvât la guillotine (3) ??. Les liaisons de Nivière avec Vitet, le rendoient odieux;

<sup>(1)</sup> Cette circulaire étoit signée : Montfalcon.

<sup>(2)</sup> Procès-verbal du département. Séauce publique du 6 février 1793.

<sup>(3)</sup> Lettre de Challier déja citée, en date du 3 février 1793. — H. et P., No. XXV.

et Challier disoit nettement, « que la ville avoit » besoin d'en être purgée ». Celui-ci ne doutoit pas que son nom ne fût en tête des premieres tables de proscription. Périr, ou sauver la cité, en se sauvant soi-même : étoit la seule alternative qui lui restât. Il prit la résolution que l'intérêt et l'honneur commandoient; et il l'exécuta avec tant de courage et de sagesse, que la gloire qu'il en eut, éclipsa tous ses torts.

Sans connoître encore la trame qui s'ourdissoit dans le club central, mais alarmé par ce rassemblement extraordinaire, il enjoignit au commandant des troupes de ligne, et à celui de la gàrde nationale, de pourvoir à la sûreté publique. L'hôtel-de-ville, ainsi que les rues adjacentes, se trouverent bientôt gardés par de l'infanterie, de l'artillerie et même de la cavalerie, en nombre imposant. Trois bataillons choisis de citoyens, vinrent s'y joindre; et les piquets, semés dans la ville, furent renforcés par de nombreuses escouades.

Ces précautions irriterent la municipalité, qui, toute déconcertée, les traita, tantôt avec mépris, comme l'effet d'une terreur panique; tantôt avec perfidie, comme un expédient pour faire insurger les citoyens. Elle s'échappa jusqu'à dire que « le contre lequel on se prémunissoit; et les municipaux furieux tendirent le poing contre Niviere, qui les avoit déroutés. Pour bien juger de leur rage, transportons-nous dans cet affreux club, dont les complots leur étoient communs.

Challier, entouré de tout ce que la ville avoit pu fournir d'anarchistes et d'assassins, leur avoit déja fait prêter le double serment de ne dévoiler jamais ce qu'on alloit décider, et de ne point se séparer, avant la consommation du projet. Il leur disoit, en indiquant les détenus : a Si de nom-» breux ennemis nous menacent, vengeons-nous » sur ceux que nous tenons. Les mesures que » j'ai à vous proposer, sont dignes de vrais sans-» culottes et du souverain ». Les scélerats applaudissent; et bientôt il est résolu-qu'on va former un tribunal révolutionnaire, semblable à celui des septembriseurs de Paris. Déja les juges et les jurés sont choisis; un licteur est nommé pour marcher devant eux, mais on craint de n'avoir pas assez d'exécuteurs : « Tout le monde » peut et doit l'être, s'écrie Laussel, il n'y a » qu'une ficelle à tirer, et la guillotine va toute » seule ». Quel sera le lieu des exécutions? Laussel préféroit la place des Terreaux, « parce

" que, disoit-il, en arrosant du sang des victimes, l'arbre de la liberté qui s'y trouve, en enterrant les cadavres au pied, on dui feroit prendre racine ... Mais le Pont Morand, proposé par Challier, semble préférable, à cause de la facilité qu'il offre de se débarrasser promptement des têtes et des corps, en les jettant dans le Rhône, à mesure qu'on les décollera. La formule du jugement est déterminée: le président du tribunal doit, en présentant au condamné, une baguette brisée, lui dire: "Il est aussi impossible que vous restiez sur la terre, comme il l'est que ces deux bouts se rejoignent: "Faites passer le pont à Monsieur."

Pour dissiper toute crainte capable de retenir les assistans, on leur confie qu'une partie de la municipalité a promis protection, et qu'on se propose de garder à vue, pendant l'exécution, toutes les autorités qui pourroient la contrarier. Les canons déposés dans l'hôtel-de-ville, sont destinés à défendre les avenues du pont. Cinq mille cartouches, fournies par quelques municipaux, sont distribuées aux clubistes; Riard s'établit le chef de l'expédition. Ceux qui se sont chargés d'y faire concourir ce qu'il reste de mauvais sujets dans leurs sections respectives, partent pour les y mettre en mouvement.

On se croyoit trop puissant pour s'en tenir à l'immolation des personnes emprisonnées de la veille; on étendoit la proscription sur une immensité de citoyens encore libres, en les qualifiant de « royalistes, d'aristocrates, d'insoucians, de modérés, de rollandins, etc. ». Le maire se trouvoit inscrit, le premier, sur ces listes de sang et de carnage.

Tous les assistans n'étoient heureusement pas des complices. Quelques gens du peuple qui avoient été entraînés par ce je ne sais quoi d'immoral, qui les subjugue toujours, sans qu'ils soient des brigands, frémissoient en silence devant des propositions auxquelles ils n'étoient point encore accoutumés. On n'osoit ni se regarder, ni se parler, ni sortir. Le notable Roullot parcouroit les rangs pour juger sur les physionomies, s'il y avoit quelques désapprobateurs, et les livrer sur-le-champ au glaive des sansculottes. De bons citoyens, que la curiosité de l'inquiétude avoit amenés, suffoquent d'indignation; ils se poussent vers la porte, malgré les menaces qu'on leur fait : elle est forcée; on sort en foule; il ne reste à Challier, pour exécuter son complot, qu'une bande trop insuffisante, avec laquelle néanmoins il s'avise de

marcher vers l'hôtel-de-ville. Mais à l'aspect des dispositions militaires de Niviere, il se déconcerte : « Le coup est manqué » ! s'écrie-t-il; et ses satellites sont aussi-tôt dispersés par la frayeur.

Le but des municipaux conspirateurs, ne fut pas cependant tout-à-fait manqué. Le dépouillement des gens riches, les intéressoit, autant que le massaore auquel ils les avoient dévoués. Laussel avoit dit confidentiellement, avant la visite domiciliaire: «Il ne m'en faut qu'une, pour faire ma » fortune »; et c'étoit pour cela que parmi les détenus, on voyoit les personnes réputées opulentes, les banquiers les plus riches, les agens de change les plus accrédités. Pour se consoler de ne pouvoir encore se partager leur héritage, ils se diviserent une grande quantité d'effets précieux, dont l'enlevement s'étoit fait de leur ordre, par les commissaires de la visite; ensuite ils exigerent des sommes considérables, pour la rançon des prisonniers.\*

Non-seulement ils vendirent chérement à ceuxci la liberté qu'ils leur rendoient; mais encore ils taxerent insolemment ceux auxquels ils n'avoient pu la ravir. Leur exécrable cupidité s'ouvrit une autre source de profits; non moins affreuse, dont

ils convincent entre eux, de tirer le plus grand avantage : ce fut de vendre des certificats de résidence, notés d'un signe, propre à perdre ceux qu'ils auroient eux-mêmes forcé d'en acheter. Un arrêté de la municipalité autorisa le notable Roullot à leur faire payer ainsi de véritables arrêts de mort, comme d'excellens titres de sûreté. Le signe fatal devoit être la signature du maire. Qui pouvoit se desier d'un tel piege! Qui pouvoit y échapper, puisqu'il n'étoit presque personne, hors de la sphere des sans-culottes, qui n'eût besoin de certificats de résidence, soit pour repousser les dénonciations si fréquentes alors, soit pour se garantir du séquestre, soit enfin pour obtenir le paiement de ses rentes sur l'état? Amené vers Roullot par la nécessité, on y éprouvoit des insultes, des rebuts, des menaces même, jusqu'à ce que, sur le point d'être arrêté comme suspect, on imaginat enfin d'appaiser ce brigand magistrat, par l'offre d'une somme qu'il dédaignoit encore, tant qu'elle ne montoit pas au taux de sa cupidité. Et lorsqu'enfin, après lui avoir compté cette somme, on croyoit obtenir de lui, un témoignage légal et rassurant de sa résidence. on ne recevoit qu'une sentence, par laquelle on étoit condamné réellement à la confiscation de

ses biens, et à la perte de sa vie. Vit-on jamais de combinaison plus criminelle et de prévarication plus abominable (1)!

En sauvant sa tête et la ville, Niviere avoit encore plus mérité la colere des conjurés. Ceux du club allerent le dénoncer au département, comme indigne de la mairie; ceux de la municipalité le déclarerent formellement déchu de la confiance de la commune. Il entra dans leurs vues, car le dégoût de ses fonctions, sa lassitude et son insuf-

١

<sup>(1)</sup> Ce fait est si incroyable qu'il mérite d'être appuyé par la transcription de l'arrêté dont je parle. Du 4 février 1793.... Considérant qu'il est urgent d'autoriser le citoyen Roullot à délivrer de faux certificats aux divers émigrés, ou à leurs agens qui en demandent : afin de pouvoir en mettre sous le glaive de la loi, autant qu'il sera possible; le procureus de la commune entendu : l'assemblée arrête que le signe qui caractérisera la fausseté des certificats de résidence délivrés par la municipalité de Lyon, sera la signature du maire, quel que soit son nom, présent et à venir: — Que Roullot reste autorisé à délivrer les dits certificats, à recevoir toutes les sommes qui en proviendront, et à les déposer au greffe de la municipalité. - Cet arrêté sera envoyé au comité de surveillance de la convention (qui l'approuva), ainsi qu'à tous les départemens; (ils le repousserent avec horreur), les invitant de garder le plus grand secret, et de faire arrêter toutes les personnes, porteuses des susdite certificats.

fisance en des conjonctures de plus en plus difficiles, lui firent donner sa démission. L'administration du département crut devoir ne pas y consentir; il insista: et elle fut reçue, à la grande satisfaction des clubistes. Deux des plus forcenés d'entre eux, Achard, administrateur du département, et Gaillard, juge du district, s'empresserent de manifester, au nom de tous, la joie de la sansculotterie de Lyon, à leurs amis, députés conventionnels, Pressavin, Javogue, Dupuis, Pointe et Dubouchet. Cette démission, concordante avec le remplacement du girondin Chambon, par le jacobin Pache, dans la mairie de Paris, étoit un avantage signalé sur le parti de Rolland. Le chef de légion, Emery (1), joignit son rustique langage, à ces cris d'alégresse. Au nom des cinq Brutus revenant de Paris, du nombre desquels il étoit, il écrivit aux mêmes députés, pour travestir en crime d'état, cette démission dont il s'applaudissoit. Tous partageoient la double scélératesse de la municipalité, qui, en se réjouissant d'avoir

<sup>(1)</sup> Le même, qui devint ensuite juré du tribunal révolutionnaire de Paris, dont on voit une lettre grossiere et sanguinaire dans le rapport de Courtois, sur les papiers de Robespierre. No. XCVI.

forcé Niviere à se démettre de la mairie, l'accasoit néanmoins d'avoir criminellement abandonné
le gouvernail, au moment de l'orage. Elle excitoit tout le peuple contre lui, par un placard
atroce, où on lisoit, en caracteres énormes: Le
maire a lâchement déserté son poste; et s'appuyant
de la loi qui déclaroit traître à la patrie, quiconque abandonnoit son emploi, au moment du
péril, elle dénonça Niviere, comme tel, à l'accusateur public.

Mais tandis que, par-là, elle pensoit s'en débarrasser à jamais, les assemblées primaires, convoquées pour nommer à la mairie, y reportoient le même homme, avec une majorité de près de neuf mille suffrages, sur onze mille votans. Si cette nomination imprévue consterna subitement les clubistes, elle causa dans toute la ville, une ivresse égale à leur rage. L'enthousiasme public, qui ne voit jamais au-delà du temps présent, regarda Niviere comme le sauveur de la cité. La joie fut aussi extrême qu'elle étoit universelle. On courut au spectacle, on en interrompit la piece par des acclamations, on emmena les musiciens de l'orchestre, pour aller donner une sérénade au maire réélu; on força la municipalité, confuse et rugissante, de marcher à la tête de ce

joyeux cortege, pour annoncer à Niviere sa nomination. Par un mouvement spontané, chacun éclaira sa fenêtre; et ce fut en un instant, comme par une inconcevable féerie, une illumination générale, que le sentiment seul prescrivoit à tous les citoyens.

Niviere eut la prudence d'échapper à ces témoignages honorables; et cependant la municipalité n'en fut pas moins courroucée. Elle recommençoit à appeller près d'elle, des forces extraordinaires, elle s'entouroit de canons et de bayonnettes; et durant toute cette fête, elle prenoit un air menaçant, dont Challier développoit le motif, dans la 'tribune du club central.

En déclamant contre Niviere et les auteurs de son triomphe, il faisoit déja protester contre son élection (18 fév.). Des jeunes gens, informés de cette audace, qu'ils ne pouvoient croire, vont s'en assurer. Les propos de Challier les indignent, ils veulent lui imposer silence : on leur résiste. Au même instant, d'autres arrivent; mais le buste de J. Jacques et la statue de la Liberté, qu'ils apperçoivent, en entrant, leur semblent profanés dans un tel séjour; ils commencent par les enlever, et les portent respectueusement sur la place des Terreaux, aux pieds de l'arbre même de la liberté.

Sur ces entrefaites, la multitude répandue dans la ville, ayant appris, au milieu de sa joie, qu'un jeune homme venoit d'être mis en prison, par la municipalité, pour avoir crié dans les rues : à bas Challier; et eroyant que d'autres étoient maltraités au club, s'y précipite comme un torrent, en proférant le même cri. La porte, qu'on ferme lorsqu'elle s'approche, est enfoncée. Les clubistes effrayés, s'élancent dans des galeries élevées : leurs femmes se réfugient dans les réduits obscurs de ce repaire. Gaillard est le seul qui tombe entre les mains de ce peuple indigné; mais il s'échappe au milieu des voix qui demandent sa mort; et la vindicte populaire se borne à briser les bancs qui porterent tant de forfaits; elle enleve les archives, qui en contenoient les registres, et va les déposer au département.

Gaillard, Challier, et quelques autres complices, s'étoient réfugiés à la municipalité, dont les préparatifs hostiles, en assurant leur retraite, imposoient aux bons citoyens, l'obligation de se mettre en garde contre de nouveaux attentats. Elle requéroit tout ce qui étoit capable de s'armer en sa faveur : les soldats gissans dans l'hôpital militaire, étoient même appellés pour la seconder; et c'étoit aux clubistes du quartier de la Grand'- Cête qu'elle remettoit le poste des prisons de Rquanne, où elle continuoit d'enfermer de bons citoyens. Le danger paroît plus imminent que jamais: l'inquiétude s'empare des sections. Dans plusieurs on se rassemble: celles du Port du Temple, de Place-Neuve et de Bellecour ne s'amusent point à délibérer; déja elles s'étoient emparées de l'arsenal (19 fév.), lorsque la municipalité vint pour en enlever huit pieces d'artillerie, qui lui furent refusées. En vain elle fit des sommations et des menaces; on lui répondit avec fermeté, qu'on ne céderoit pas les canons à des brigands (1).

<sup>(1)</sup> Parmi ceux qui se firent noter dans cette affaire, et furent poursuivis à cause d'elle, se trouvoit un amateur de révolutions, parent de Lacombe St. - Michel, nommé Georges-Albert Doxat, natif d'Yverdun, au canton de Berne, d'où il s'étoit fait proscrire, en juillet 1789, pour avoir célébré à Lausanne, la fête de la liberté française, et y avoir arboré nos couleurs nationales. Réfugié en France, il s'étoit enrôlé, à Beauvais, en Picardie, dans le bataillon de l'Oise, dont il étoit devenu capitaine. Reparoissant dans le canton de Berne, en novembre 1792, avec son aniforme, il y avoit été mis en prison. S'évadant peu après, et voulant passer en Corse, avec le député Lacombe St.-Michel, il étoit venu le rejoindre à Lyon. Là, il apprend qu'à l'arsenal on s'insurge contre une au-

Les girondistes prenoient la plus grande part à ces résistances; ils avoient un directoire secret, qui fut surpris par la municipalité, ce jour-là même, chez Joliclerc, curé intrus de St.-Nizier. Elle relança, dans son presbytere, environ quarante rollandins qui lui échapperent; et elle y saisit un tambour avec sa caisse, des décrets, des papiers, des réquisitions toutes prêtes à notifier à la force armée (1).

torité publique; de lui-même, il vole, il résiste, comme les autres, il commande même la résistance, il s'en vante ensuite dans les cafés; et il est arrêté, mis dans les prisons, puis envoyé au tribunal de Mâcon, qui finit par l'acquitter.

(1) Pour parvenir à son but, cette faction s'étoit emparée de l'instruction publique. Des discoureurs girondistes de la société de Pilata, installés sous le titre de professeurs, dans ce grand-collège, autrefois illustré par ses maîtres et ses éleves, enseignoient aux gens du bas peuple, à devenir des hommes d'état et des philosophes. Le médecin Gilibert, le prédicant Frossart y faisoient les plus ridicules eours de politique et de morale qu'il soit possible d'imaginer. Gilibert y professoit, fort à propos, que la souveraineté du peuple n'existoit plus que dans ses représentans; et Frossart le moraliste, donnoit des leçons d'amour conjugal. Nous ne dirons rien des autres professeurs qu'une imagination ardente, une ambition de philosophisme, L'avantage de cette journée resta indécis entre les clubistes et les girondins. Les administrations du département et du district survinrent pour s'emparer de la police et rétablir l'ordre; ils assurerent que le péril étoit passé; et les citoyens dont les girondins n'aiguillonnoient plus la résistance, abandonnerent l'arsenal, et renoncerent à la permanence de leurs assemblées.

Ce n'est pas que ces deux administrations, composées d'un mêlange de girondisme et de jacobinisme, fussent assez diamétralement opposées au conseil municipal, pour mériter la confiance des citoyens; mais elles n'avoient pas donné, comme lui, des preuves d'une extrême perversité: et il n'est arrivé que trop souvent de s'attacher à de frivoles apparences de vertu, quand on s'est vu submergé dans un déluge d'iniquités.

Le district étoit une administration trop insignissante pour en craindre, ou en espérer quelque chose; le département trembloit devant la municipalité, au point de chercher alors à réparer le resus qu'il avoit sait précédemment, de signer

où la plus famélique complaisance faisoient marcher sur la trace de ces deux principaux instituteurs des sansculottes.

avec elle, l'infâme adresse des clubistes, à l'occasion de la mort du roi. Il envoyoit à la convention un acte d'adhésion, qui n'annonçoit que son embarras, sa foiblesse et son immoralité (1).

Alors son intelligence administrative s'égare, le courage du bien l'abandonne entiérement : il mande au ministre que « les mouvemens de Lyon » prennent un caractere de gravité alarmant »; il appelle à son secours des commissaires de la convention : tout lui semble perdu, parce qu'on a violé le club, qu'il appelle « un asyle infiniment

<sup>(1)</sup> Dans cette adresse, signée, Grandchamp, président; Bonamour , Ferrand, Couturier, Belleville, Borde, Santallier, Sauzéas, Meynis, procur. gén. synd.; et Gonon, secrét., en date du 14 février, on lit, entre autres choses. se Législateurs, le tyran vient d'être frappé du glaive de 3, la loi. Vous avez prouvé à l'univers que la justice est le » premier culte, comme le premier lien des hommes » libres.... Nous adhérons pleinement à cet arrêt mémoso rable dans lequel les principes ont resté purs devant des » crimes et des préjugés de tant de siecles. Vous avez so donné un exemple et une leçon qui manquoient à la 9, raison des hommes, à l'histoire des français et à la 37 liberté des peuples. En faisant sur la tombe de Le Pelle-2> tier, l'éloge de sa glorieuse mort, les corps constitués 37 de notre ville ont satisfait au besoin de l'admirer et de » promettre, dans l'occasion, de l'imiter».

39 respectable, et le temple sacré de la liberté (1) 39. Un délire stupide s'est emparé de lui : le voilà qui concourt avec la municipalité, à réintégrer en leur caverne les brigands qu'elle protege. Il s'y rend solemnellement avec elle, des le lendemain de sa dévastation. Les clubistes viennent entourer cette administration, morte pour le bien : en mêmetemps qu'ils carressent celle qui semble ne vivre que pour les aider à faire le mal. Accompagnées de ce cortege sinistre, elles se mettent en marche? à la lueur de flambeaux lugubres, au chant de l'hymne: Qu'un sang impur abreuve nos sillons. Elles arrivent sur la place des Terreaux, où elles enlevent les deux statues, et les emportent avec pompe dans le sanctuaire de tous les forfaits. O liberté! que toi, Jean-Jacques, as si malheureusement celebrée dans tes écrits, qui sont comme elle, les principes des maux, bien plus que des biens de ma patrie, n'êtes-vous pas là, l'un et l'autre, au milieu de votre ouvrage?

Pour ajouter à l'infâmie de cette fête, les administrations veulent que les frais qu'elle a occasionnés, soient, ainsi que les réparations du club,

<sup>(1)</sup> Procès - verbal de la séance départementale, du 18 février, et lettres dudit jour, au ministre de l'intérieur et à la convention.

supportés par les caisses publiques; et dans l'enchantement de ce triomphe des clubistes, le chirurgien Grandchamp s'écrie, en une proclamation faite, au nom du département qu'il présidoit: 44 La mort de la liberté seroit dans celle des sansse culottes, et la mort des sans-culottes seroit celle 20 de la liberté : imais la liberté et la sans-culot-29 terie sont éternelles 212. Le département est descendu à un degré de hassesse inconcevable. Deyenu vil esclave de la municipalité, il obéit à ses convocations et à ses caprices, quand elle veut faire appuyet sea iniquités par l'assentiment de l'antorité supérieure. Il se retire docilement des assemblées municipales, quand Laussel lui en donne le signal, on prononçant que la cité est tranquille. Il ne voit plus que par les yeux des municipaux conspirateurs, il ne parle plus que leur langage. Ceux-ci lui disent d'exposer à la convention, « qu'on a voulu brûler l'arbre de » la liberté, qu'on a crié vive le roi, que les vio-» lateurs du club ont attenté aux principes de la » république »; et le département envoie servilement toutes ces suppositions, quoiqu'il en connoisse bien la fausseté (1).

<sup>(1)</sup> Lettre envoyée à la convention, le 23 février, avec le procès-verbal du 21.

Or, si une administration modérée montroit cette partialité pour les brigands du club central, que ne dût pas dire, en cette occasion, le fougueux Challier? Le lendemain du saccagement de son repaire, il écrivit au comité de sûreté générale que « la situation de la ville étoit alarmante, » parce qu'on avoit demandé sa tête : n'est-ce pas » être, disoit-il, dans un état contre-révolution-» naire? L'aristocratie, pour soutenir Niviere, a » leve son front audacieux, elle a forcé la muni-» cipalité de l'aller féliciter, avec le dessein de » massacrer ensuite le conseil-général de la com-» mune.... Accourez donc.... Instruisez nos », freres les Jacobins; racontez-leur, avec des » paroles de fer, le crime épouvantable commis 2) par l'aristocratie lyonnoise qui s'accroît chaque ", jour.... Donnez-nous des forces suffisantes et » des commissaires sans-culottes, et nous vous » répondons du salut de la cité (1) ».

Pen de jours après, il écrivit à la convention, dans le même sens, et plus atrocement encore: Frappez donc, concluoit-il, frappez de grands procups pr

<sup>(1)</sup> Lettres diverses, en minute.

club avoient fait retentir les rues de ces acclamations : « Vive Niviere! vive Louis XVII »!

Les députés Salliceti, Lacombe Saint-Michel, Delcher, qui passoient à Lyon pour se rendre en Corse, confirmerent, dans une lettre à Barrere; les déclamations de Challier. Ils ajouterent qu'on ne, 44 pouvoit, sans danger, en cette ville, se , montrer patriote, dans les tables d'hôte et les » cafés; que les magasins contenoient plus de six , cents commis, qui n'étoient que d'anciens offi-2) ciers, émigrés rentrés 2) (1): Forces cependant d'avouer que « le fait des cris royalistes pouvoit » être controuvé », ils le donnoient au moins pour vraisemblable, d'après « l'indifférence avec 3) laquelle l'esprit public avoit vu la violation 99 du club 99. Et comme les probabilités menaçantes tiennent lieu de preuves incontestables à celui qui n'est pas bien affermi dans sa tyrannie, le comité auquel Barrere communiqua le rapport de ses confreres, supposa les faits certains. Ils lui parurent démontrés, sur-tout d'après une-lettre pseudonyme que la convention avoit reçue de Lyon, dans laquelle sa colere ombrageuse sembloit voir tous les Lyonnois applaudir, ayec son



<sup>(1)</sup> Lettre datée du 20 février, en original, sous mes yeux.

auteur, à l'assassinat de Le Pelletier, d'un ton menaçant pour ceux qui avoient voté, comme lui, dans la cause du roi (1), « Tremblez, écritit », cet inconnu, tremblez, les assassins de Charles », Stuart ont péri misérablement : le même sort » vous attend »; et l'on avoit l'air de croire que cette ville tenoit le glaive suspendu sur la majorité de la convention.

Ces choses servoient efficacement le desir que les Jacobins avoient d'envelopper dans une proscription générale de tout ce qui n'étoit pas clubiste, les seuls ennemis qu'ils craignissent alors à Lyon : je veux dire les girondistes ou rollandins, car les royalistes n'y pouvoient causer aucune inquiétude par eux-mêmes. Mais cette ville devoit ressentir des premieres, l'horreur de ce massacre général qui menaçoit tout ce qui n'étoit pas jacobin en France. Niviere, qui en connoissoit le projet, croyoit y voir le plan d'une St. Barthelemi de représailles. «Rappellez-vous, disoit-il, » aux administrateurs du département, rappellez-vous que la premiere ne souilla pas les murs

<sup>(1)</sup> Lettre, signée Antoine, et datée de Lyon, 26 janvier, reçue le 6 février, et renvoyée au comité de sûreté générale, N°. 463.

", de Lyon? ou du moins, que celui qui y exer", çoit la principale autorité, loin de vouloir ja"dais concourir à ce carnage, sut en arrêter les
", fureurs (1)".

<sup>(1)</sup> Lettre de Niviere aux adminis., du 7 février. — L'exemple qu'il leur proposoit, est celui de Mandelot, gouverneur de Lyon, qui parvint à restreindre à un petit nombre de meurtres, qu'encore il ne put empêcher, l'exécution des ordres de la St. Barthelemi, en cette ville qui avoit à se plaindre, plus que toute autre, des fureurs du calvinisme. On peut voir le détail de ces fureurs, à l'article sur tout du Baton des Adrets, dans toutes les grandes histoires, et particulièrement dans le livre: Lyon tel qu'il étoit, et tel qu'il est. 1787. A Lyon, chez Davgl: et à Paris, chez Desenne.

## LIVRE V.

Triomphe du girondisme. Gilibert porté à la mairie, et jetté dans les fers. Bertrand est élu maire. Animosité des Cordeliers et des Jacobins contre Lyon. Rapport à la convention, par le comité de sûreté générale. Tallien, Collot-d'Herbois et Dubois-Crancé s'annoncent pour ennemis de cette ville. Coincidence de ses nouveaux mouvemens avec ceux de Paris, en faveur de d'Orléans. Trois commissaires de la convention, dont deux Cordeliers, envoyés à Lyon. Legendre et son licteur. Challier et les clubistes, favorisés par ces commissaires. Pétition de 800 citoyens. Legendre donne à Challier le nom des signataires, pour servir de liste de proscription. Conduite inattendue de deux bataillons marseillois. Les commissaires les renvoient. Erection d'une jacobiniere en titre. Elle débute par un projet de massacre. Visites domiciliaires. Mandats d'arrêt. Les commissaires sévissent contre la municipalité. Ils sont dénoncés aux Jacobins, comme fauteurs de l'orléanisme. Ils partent, en créant un comité de salut public. Leur justification aux Jacobins. Opinion qu'on doit avoir de chacun d'eux en particulier.

LES Jacobins, en ces circonstances, s'agitoient avec une fureur d'autant plus grande qu'ils étoient

contrariés par une partie du conseil exécutif, vendue au modérantisme des girondins. Lebrun, ministre des affaires étrangeres; Claviere, ministre des finances; Beurnonville, ministre de la guerre, et même l'orléaniste Garat, ministre de l'intérieur par interim, ne voyoient point de mauvais œil, la dispersion des clubistes et l'opiniatre réélection de Niviere (1). Ce projet de dissoudre la société des Jacobins, que Rolland ne s'étoit pas senti la force d'exécuter, même avec le secours de Dumourier, lorsque, quelque temps auparavant, celui-ci intriguoit à Paris pour d'Orléans; ce projet, dis-je, fermentoit toujours dans quelques têtes girondistes. Il ne leur restoit, au reste, que ce moyen de salut; et Barbaroux, présumant de son crédit, vouloit, pour cette guerre à mort, faire venir de nouveaux Marseillois, afin de les opposer aux anciens, que les Cordeliers avoient débauchés. Mais cette faction étoit devancée de vîtesse par les Facobins. A Paris, ils avoient deja, comme je l'ai dit, remplacé dans le poste de maire, le modéré Chambon par le jacobin Pache: Ce n'étoit qu'à Lyon que leurs succès étoient en-

<sup>(1)</sup> Lettres manusc. de ces ministres à l'administration du département.

core balancés; ils ne pouvoient réussir à éloigner de la mairie, le tenace girondisme. Niviere découragé avoit en vain été forcé de donner une seconde démission; les suffrages se dirigeoient sur le médecin Gilibert, modéré de la même espece.

Rien cependant n'étoit omis par les municipaux, pour écarter quiconque ne seroit pas clubiste. Ils avoient fait croire à la populace, en diminuant la taxe du pain, à l'époque de cette démission, qu'un maire qui ne seroit pas sans-culotte, ne lui donneroit que la famine. Ils avoient invité tous les dénonciateurs de profession, à mettre le nom des anti-clubistes de leur connoissance, sur un registre ouvert pour inscrire les dévastateurs du club. Ils avoient même fait venir des troupes afin d'écarter, par un grand déploiement de terreur, tous les votans qui seroient contraires à leurs yœux.

Ces moyens si puissans ne réussissant point à détourner les suffrages de la personne de Gilibert, Laussel appelle sur-le-champ deux dénonciateurs à gages; et sur la déposition qu'il leur dicte, portant que celui-ci qui a contribué aux derniers troubles, il le fait emprisonner avant la consommation des scrutins; espérant par-là jetter les assemblées primaires dans un embarras qui

les forceroit d'élire le maire proposé par les clubistes. Laussel se trompa; Gilibert n'en fut pas moins élu; mais il resta dans les fers, où l'on rendit sa détention plus rigoureuse, jusqu'à ce qu'il eût formellement renoncé à la mairie; et son abdication ne put encore le rendre à la liberté (1).

Gilibert, arrêté le 26 février, resta dans les prisons de Lyon, jusqu'au 3 avril, qu'il fut transféré dans celles de Mâcon. Les dénonciations, que Laussel avoit dictées, furent rétractées par les dénonciateurs eux-mêmes, qui révélerent, le 20 mars, pardevant un juge de paix, la conduite de Laussel à leur égard.

<sup>(1)</sup> Tel étoit alors l'état de réprobation des rollandins et girondistes, que les sans-culottes oublierent tous les actes de popularité, toutes les flagorneries que Gilibert leur avoit prodiguées dans le club de Pilata, et tout récemment encore (le 3 fév.) dans son éloge de Le Pelletier, où il avoit dit : " Qu'étoient nos ci-devant échevins? Leur » chaire curule étoit d'or massif; et ils y dormoient. --" J'invite les ouvriers que l'orgueil de l'aristocratie avoit » jetté dans la poussiere de l'obscurité et la léthargie de » l'ignorance, à fréquenter nos sociétés populaires, à sui->> vre assidument notre cours de politique et de morale; et je » réponds de leur rapide progrès dans la science du gou-» vernement. - Le peuple est bon, invariablement juste. 37 Ses erreurs sont des éclairs, des bulles de savons. Il est " perfectible, et rien ne l'empêche d'aspirer aux grandes " places ".

Il fallut convoquer de nouvelles assemblées: mais on redoubla de vexations pour ne plus échouer. Quantité de bons citoyens furent désarmés et privés du droit d'élire; beaucoup d'autres furent mis en fuite par les dénonciations suggérées contre eux. Quiconque avoit paru aux assemblées permanentes, ou à l'arsenal, étoit formellement proscrit. On incarcéroit quiconque étoit accusé d'avoir pris part, et même d'avoir applaudi à la dévastation du club. Les vastes caves de l'hôtel-de-ville furent de nouveau comblées de citoyens; les clubistes restant par-là maîtres de la nomination, parvinrent enfin à porter à la mairie. avec une très-grande majorité de suffrages, ce Bertrand, l'ami de Challier, associé, comme lui. d'un commerce mal famé, monstre autant inepte qu'immoral, jacobin atroce, qui se vanta, quelque temps après, d'avoir fait guillotiner d'anciens amis, et même son neveu; factieux infatigable, que l'énergumene Babœuf associa depuis à ses complots sanguinaires, et dont la conspiration de Grenelle a forcé la trop lente justice à punir les forfaits (1).

<sup>(1)</sup> Voyez le rapport de Courtois sur les papiers de Robespierre, nº. 95; et les journaux de l'année 1796, an IV de la rép. franç. 24 fruct.

L'administration du département, dont les vacillations étoient dégénérées en inertie favorable au désordre, en fut cependant un peu réveillée par une lettre du ministre Garat, qui se plaignit de son sommeil: et sur-tout, par un, amour du bien que, Meynis, son procureur-général-syndic, n'avoit pas tout-à-fait laissé décourager en son ame. La municipalité, interpellée par lui de rendre compte des innombrables arrestations qu'elle faisoit, devenoit trop puissante pour ne pas se moquer de l'interpellation. Elle allégua, en sa faveur, un décret du lendemain du 10 août. contre « les délits qui intéressent la sûreté géné-,, rale de l'état,, mais elle ne voulut jamais, suivant la teneur de cette loi, communiquer aux autorités supérieures, les procès-verbaux de cette arbitraire persécution. Usurpatrice impudente de tous les pouvoirs: en refusant même les renseignemens demandés par les administrations du district et du département, elle se joua de leur hiérarchique supériorité par des affiches en leur nom, comme au sien, ou elle les disoit complices de ses audacieuses persécutions; et c'étoit l'apostat Laussel qui dirigeoit toutes ces manœuvres.

Les Jacobins de Paris, et le comité de sûreté générale, qui ne pouvoient connoître encore ces derniers

niers succès des sans-culottes, s'irritoient de leurs revers précédens, dans la ville de Lyon que les modérés et les girondins venoient de leur disputer avec avantage. Collot-d'Herbois, qui travaillera si atrocement à sa ruine, en montroit déja le féroce desir dans la tribune des Jacobins. Il exigeoit que Tallien, imbu du fiel et des calomnies dont Challier et Laussel avoient inondé le comité de sûreté générale, duquel il étoit membre, appuyât sa virulente diatribe. Tallien le servit à souhait : il récita leurs perfides mensonges, et promit de faire le lendemain, un rapport à la convention, pour qu'elle envoyât à Lyon des commissaires jacobins, munis de grands pouvoirs. 66 Eh bien! reprit Collot satisfait, nous nons réu-, nirons à la montagne, pour forcer cette mesure » et faire approuver la municipalité, à qui nous 2) avons conseillé nous-mêmes les visites domici-", liaires : si elle étoit coupable, je serois son " complice (1) ".

Dubois-Crancé, qui assiégera bientôt Lyon, présidoit la convention: sur quoi il est à remarquer que ces deux ennemis si terribles à notre ville, avoient paru dès-lors au premier rang, dans ce qui se tramoit de funeste contre elle. A cette époque,

<sup>(1)</sup> Séance des Jacobins, 24 fév. Tome I. Hist. de Lyon.

où les Cordeliers, sous la direction de Danton et de Marat, faisoient, à l'aide des Jacobins, les derniers efforts, à Paris, en faveur de d'Orléans; où ils remettoient en usage le puissant ressort de la rareté des subsistances; où Marat prêchoit le pillage, le meurtre, et demandoit un dictateur; où les magasins d'épiceries étoient dévastés; où la convention recevoit des pétitionnaires qui venoient justifier le brigandage des pillards : le cordelier Tallien vint y prononcer avec emphase de sottes calomnies contre Lyon (1). Servile écho de Challier et de Laussel, il répéta toutes leurs dénonciations, et conclut par dire que cette ville étoit en pleine contre-révolution, sous la direction du négociant Niviere. L'absurdité de ces assertions en ayant fait soupçonner la fausseté, quelques membres demanderentl'impression des procès-verbaux; mais Albitte, Duhem et Legendre écarterent avec force cette demande : ainsi la montagne, suivant sa promesse, ne manqua pas d'appuyer le rapporteur. Néanmoins il ne put obtenir qu'on approuveroit formellement la municipalité conspiratrice; on se contenta de décréter que deux bataillons de Marseillois seroient envoyés pour réduire « les contre-

<sup>(1)</sup> Séance de la conv. 25 fév.

saires iroient les diriger, et qu'ils seroient revêtus de pouvoirs assez amples pour requérir, à leur gré, toute l'armée des Alpes, dont Kellermann étoit le chef. Ainsi dès-lors se manifesta bien ouvertement l'intention de mettre les troupes de ce général en possession de la cité.

En ce temps-là, les Cordeliers faisoient les derniers efforts pour que d'Orléans fût proclamé dictateur, ou lieutenant-général de la république; et ils se croyoient près du triomphe, lorsque Robespierre, qui avoit l'air de les seconder, résolut de faire tourner à son profit, la grande influence qu'il avoit acquise sur la populace, en servant leur parti. Il lutta contre eux, à force de ruses, pendant plusieurs jours; et ce fut le romars, comme on sait, qu'il déjoua les dernieres espérances que d'Orléans avoit d'atteindre au pouvoir suprême.

Cependant, afin de pousser Lyon à concourit au triomphe de celui-ci, Tallien y avoit fait énvoyer pour commissaires. deux ardens cordeliers, Basire et Legendre, auxquels on avoit adjoint Rovere. Ils étoient partis, munis de toutes les pieces que le comité de sûreté générale avoit pu leur fournir en faveur des clubistes et de la municipalité qu'il

importoit de s'attacher par une protection avengle envers et contre tous. Delà sans doute, jusqu'après le 10 mars, leur opiniâtre constance à persécuter quiconque avoit pu la contrarier, quiconque osoit s'en plaindre.

De ces trois commissaires, dont l'approche n'inspiroit aucune confiance aux bons Lyonnois, il en étoit un dont le nom seul les faisoit déja frissonner d'horreur; c'étoit ce boucher Legendre qui ne devoit son entrée à la convention qu'à l'impulsion donnée par la septembrisation parisienne; ce Legendre qui s'étoit distingué dans toutes les émeutes où d'Orléans avoit voulu faire égorger Louis XVI par la populace; ce Legendre qui avoit osé demander à dépécer son corps vivant en 84 morceaux, pour le distribuer aux 84 départemens, et qui eût voulu présenter à la convention le cœur palpitant de ce monarque, avec les mains sanglantes qui le lui auroient arraché; ce Legendre enfin, à l'énergie de qui Tallien avoit une entiere confiance (1).

Pour augmenter, ce semble, l'effroi que sa réputation inspiroit d'avance, il avoit voulu emmener un spadassin à larges moustaches que le parti lui avoit donné pour licteur.

<sup>(1)</sup> Séance des Jacobins, 24 fev.

Ce licteur se montra avant les commissaires dans Lyon, comme pour les y faire précèder par la terreur. Vêtu d'un costume grotesque, chargé d'un long sabre, armé de plusieurs pistolets, il ajoutoit à l'hideux de ses moustaches, la fureur de ses regards; et sa bouche haletoit le sang humain; car il se vantoit hautement d'avoir déchiré madame de Lamballe, et il se promettoit de réduire bientôt les Lyonnois. D'affreux souvenirs viennent alors multiplier les alarmes : on se rappelle cet homme à grande barbe, qui, dégoûtant de sang, une hache ensanglantée sur l'épaule, précédoit les assassins de Versailles, revenant à Paris, le 6 octobre 1789, escorté des têtes qu'il avoit coupées; et l'on croit voir le même antropophage dans le licteur aux larges moustaches. Il court les rues pour menacer les citoyens; il entre dans les cafés pour y engager des querelles; il ne manque pas d'aller au spectacle pour braver le public avec plus d'insolence. Il s'établit pour cela dans la loge de la municipalité, d'où il fond sur les spectateurs, le pistolet en main, quand il entend qu'on murmure de son audace.

La conduite des commissaires sembla répondre à celle de ce farouche précurseur. Dès le lendemain de leur arrivée (3 mars), ils donnerent à

l'exécrable Challier, le privilege d'entrer chez eux toutes les fois qu'il le voudroit, tant la nuit que le jour. On se révolta des prérogatives de ce monstre, sans se douter qu'il ne les avoit obtenues que parce qu'il pouvoit être plus utile qu'aucun autre, aux vués de Legendre et de Bazire, non par son titre de président de tribunal civil, mais par son fanatisme révolutionnaire, et son influence sur la populate. Lorsqu'on le vit spécialement favorisé de cette permission indéfinie, l'on pensa que les commissaires étoient venus, non pour ramener l'ordre, mais pour seconder cet homme atroce, qui ne vouloit apporter d'autre remede aux troubles dont il étoit l'auteur, que l'égorgement de ses concitoyens.

Ces alarmans soupçons s'affermirent lorsque, plusieurs citoyens s'étant présentés pour exposer aux commissaires, l'excès des craintes publiques, et pour solliciter la vengeance des loix contre les scélérats qui tyrannisoient laville, Bazire leur répondit froidement, que « ceux qui disoient de couper » des têtes, n'étoient pas ceux qui les coupoient; » qu'au reste les loix étoient inutiles en ce moment, parce qu'il falloit que la machine tour » nât, et que les sans-culottes eussent le-dessus ». H entroit, comme je l'ai dit, dans le plan des

commissaires, de repousser tous ceux qui oseroient se plaindre de la municipalité et dévoiler
ses forfaits. Sera-t-on surpris après cela, s'ils s'irritent de savoir qué huit cents citoyens sont réunis pour donner, par un moyen légal et respectable, plus de poids et d'intérêt à leurs plaintes?

Cette réunion s'étoit formée le 9 mars, dans le jardin des religieux Augustins, sous l'autorisation d'une loi qui portoit (1) que « les citoyens avoient » le droit de se réunir paisiblement et sans armes, » en assemblées particulières, pour rédiger des » adresses et des pétitions, sous la condition de » donner avis aux officiers municipaux du temps » et du lieu ». Toutes ces formalités avoient été remplies; et cependant, par l'instigation des commissaires, deux municipaux vinrent, avec la force armée, pour disperser les citoyens légalement rassemblés.

Cette violence souleva les esprits: on crut voir une connivence complette entre ces commissaires et la municipalité: l'indignation exaspérée fit entendre des imprécations contre eux. Cependant on acheva de rédiger une pétition; qui n'en fut pas moins sage, et dans laquelle on demandoit

<sup>(1)</sup> Sur les municipalités, art. 62.

qu'ils convoquassent les sections, pour connoître par elles, d'une maniere plus imposante, ce qu'ils refusoient de savoir, par des rapports particuliers, sur la plus perverse des municipalités. La pétition ne pouvoit qu'être mal accueillie : les commissaires, dissimulant leur partialité sous des chicanes, demanderent à ceux qui la présentoient, de combien de signatures elle étoit revêtue; « de 39 huit cents 39, répondit-on : 66 La loi, dirent-ils, so n'en veut que cent cinquante so; et comme on leur repliquoit que c'étoit pour le moindre nombre, sans qu'elle en desapprouvât un plus grand, Legendre, que la dialectique rendoit hydrophobe. s'emporta tout-à-coup: "Taisez-vous, leur crias, t-il, vous êtes des factieux; la force armée est 29 là; je marcherai à sa tête contre vous 29. Par son ordre, l'un d'eux, appelle Boissonnat, qui dans l'assemblée, avoit déployé beaucoup de véhémence contre les commissaires, fut arrêté et envoyé au tribunal de Mâcon, à qui le procès des dévastateurs du club étoit dévolu (1).

<sup>(1)</sup> Boissonnat, sut transséré de Mâcon à Paris, dès que le tribunal révolutionnaire y sut établi; il a été sort heureusement oublié dans les prisons de l'Abbaye, jusqu'au 9 thermidor qui lui a rendu sa liberté, après dix-huit mois d'uné effroyable détention,

La pétition étant inutile, Rovere qui ne vouloit pas sans doute qu'elle devînt funeste aux signataires, la rendoit à ceux qui l'avoient présentée, lorsque le furieux Legendre l'arracha, en leur disant : 66 Je garde vos signatures; vous ré-» pondrez sur vos têtes des troubles qui arrive-" ront (1) "; et aussi-tôt il en donna copie à Challier qui, ravi d'avoir des victimes marquées par la main même du boucher Legendre, courut au club central, en s'écriant, dans l'ivresse d'une joie barbare: "Nous les tenons; Fai tous leurs 22 noms; au premier mouvement, il faut qu'ils soient tous égorgés ».. Son ardeur à les dévouer nominativement au prochain massacre, alla jusqu'à faire afficher une liste imprimée de leurs noms, sous ce titre homicide : 66 Avis aux sans-culottes : » copie sincere et véridique de la pétition contre-22 révolutionnaire... ensemble les signatures 29.

Persécuter quiconque déplaisoit aux clubistes, étoit le second acte de l'artificieuse protection, par laquelle les commissaires espéroient de les gagner. C'est pourquoi, non-seulement ils laisserent dans les prisons Gilibert, et tous ceux que la municipalité avoit fait incarcérer; mais encore ils don-

<sup>(1)</sup> Séance des Jacobins, 20 juin 1793.

nerent à ceux-ci de nouveaux compagnons d'infortune; ils reçurent même, avec assez de bénignité, une pétition de la section qu'habitoit
Challier, qui demandoit de faire expédier tous
ces détenus par une commission particuliere, sur
le dire de jurés qu'on obligeroit de prononcer
à haute voix.

C'étoit le jugement des prisons de Paris, en septembre, que vonloit cette pétition, dictée et signée par ce même Challier qui communiquoit à toute heure et si confidentiellement avec Legendre et Bazire. Les clubistes avoient espéré un instant, de pouvoir accomplir le vœu d'une nombreuse septembrisation, lorsqu'ils avoient vu arriver les deux bataillons de fédérés d'Aix et de Marseille qui leur étoient envoyés. Avec quelle hâte ils désignerent à leur glaive, par un affreux placard, tous « les gens aisés, comme étant d'inhunains égoistes qui fermoient leurs portes aux >> soldats de la patrie et les laissoient périr de dé-», faillance sur le pavé ». Mais excepté ceux que les Cordeliers de Paris retenoient casernés dans le local de leurs séances, et qu'on vit, le 10 mars, appuyer, par des menaces, leurs demandes à la convention, en se désignant pour les compagnies de la Glaciere, les autres bataillons marseillois

avoient suivi, dans leur modérantisme, Barbaroux et Rolland qui les dirigeoient encore; c'étoient de ceux-là que le ministre Beurnonville avoit adressés, non à la municipalité, mais à l'administration même du département, réputée modérée, pour qu'elle pût opposer un contre-poids suffisant aux efforts des anarchistes. C'est pourquoi ces deux bataillons ne parurent animés que contre eux. Ils inviterent même les Lyonnois à renverser leur tyrannie. Ils arracherent les affiches des commissaires, en chantant les louanges de Barbaroux et de Rolland; ils allerent interrompre le spectacle par des chansons imprécatoires contre Marat: ils ne vouloient couper d'autres têtes que celles de Challier et de sés complices.

Ges Marseillois étoient trop opposés aux vues des commissaires et trop contraires aux intentions des clubistes, pour n'être pas renvoyés promptement. Du réduit où la peur l'avoit confiné, Challier, tremblant, écrivoit à sés amis Bazire et Legendre: « Purgez la ville de ces brigands; plus » de délais, au nom de la patrie en péril! comment osent-ils se dire ses soldats, ceux qui » veulent être mes assassins »? Et comme, après leur départ, il en apperçut quelques-uns qui restoient encore en arrière, il écrivit derechef, en ren-

trant effrayé dans son asyle: "Je suis toujours sous ple couteau; voulez-vous, pouvez-vous sauver pla chose publique? faites-le voir, ou je me reprire de cette ville..... O mon cher Legendre! qu'avez-vous fait? Pas une seule vaste mesure prise de été prise.... Tremblons tous : vous et prous.... (1) ?...

A la même heure, Legendre recevoit une autre lettre encore plus propre à le porter à ces mesures violentes que Challier demandoit. Tout indiquoit un des Marseillois renvoyés, dans célui qui l'avoit écrite. Il lui disoit : « Près d'aller verser mon sang pour la liberté, je ne dois pas laisser der priere moi des traîtres. Pour signe de la transquillité dans ma patrie, je porterai en banspouliere leurs boyaux, et je garderai leurs crânes pour boire à la santé des vrais républisser en par le garderai leurs processer pour soire à la santé des vrais républisser elles seroient repoussées, si elles n'étoient essentielles à l'horrible histoire que j'ai le malheur d'écrire, et que le lecteur a le courageux desir de connoître!

Les résultats du 10 mars à Paris, déconcerterent un peu le triumvirat dans sa marche. D'Orléans

<sup>(1)</sup> Leitres manusc. autographes.

étoit à jamais éconduit; Robespierre, jouant Danton, s'emparoit pour lui-même de toute la force du jacobinisme : ce que les commissaires avoient fait, tournoit au profit d'un parti rival: ce qu'ils faisoient, n'étoit plus dans l'intention de ce qu'ils vouloient faire. Les conjurés du club. et de la municipalité, qui n'avoient conspiré réellement jusques-là que par l'amour du brigandage. se trouvoient au contraire dans l'esprit et le sens des Jacobins. Robespierre et Marat, qui parois. soient n'avoir d'autre but que de les repaître du sang et de la fortune de leurs concitoyens, les virent tous disposés à se ranger sous les drapeaux du jacobinisme. Pour l'établir solidement en cette ville, deux de ses apôtres, Achard et Gaillard. forcerent, dès le 17 mars, les trois commissaires à fonder de suite une jacobiniere en regle, ils les obligerent d'y installer cinquante clubistes des plus ardens, pour qu'elle fut digne de la sociétémere, qui se les affilioit. Ainsi l'affreux club central, d'où l'on déblava tous les demi-scélérats qui neutralisoient quelquefois auparavant la scélératesse des plus grands monstres, fut érigée en société de vrais Jacobins.

Ils ne furent pas plutôt installés, qu'ils reçurent des instructions sur ce qu'ils devoient faire pour

agir de concert avec ceux de Paris. L'un des émissaires qu'ils y entretenoient, leur écrivoit qu'on venoit d'y incarcérer plus de six mille suspests, et qu'il falloit imiter cet exemple, et se mettre en permanence jusqu'à ce que les Jacobins enssent exterminé « tous les ennemis de l'intérieur ». Une telle permanence ne devoit être qu'une infatigable extermination de tout ce qui n'étoit pas jacobin; car le correspondant en développoit ainsi le systême : « Ce qu'on doit faire, vous le ) lirez dans Marat.... Ne redoutez aucune loi. » en suivant ce qu'il vous prescrira; car le décret » contre les insurrections, n'aura pas son effet. 29 Il faut que la municipalité vous donne l'ordre 99 secret de vous insurger; alors vous désarmerez 19 tous les gens suspects, et vous en arrêterez pen-, dant vingt-quatre heures.... Ensuite vous for-» merez dans chaque section, un comité révolu-2) tionnaire, pour juger les coupables et faire servir " votre guillotine qui se rouille faute d'agir (1) ".

La société jacobine de Lyon, jalouse de se montrer digne de son affiliation, s'occupa sans

<sup>(1)</sup> Fragment d'une lettre, datée du 17 mars, envoyée de Paris à Challier, et trouvée dans ses papiers. H. et P. No. LXI.

délai du choix des membres qui devoient composer ce tribunal révolutionnaire, dont l'institution entroit dans le plan de la nouvelle conjuration. Les juges et les jurés furent choisis dans les différens clubs de la ville, qui n'en continuerent pas moins d'exister sous la protection de la jacobiniere en titre.

La municipalité ne, perdoit pas de temps pour concourir de tous ses moyens à l'exécution de l'atroce complot. Elle se faisoit demander par cent cinquante clubistes de la Grand'Côte (1), une visite domiciliaire : cette pétition mendiée lui sembla nécessaire pour rendre légal l'ordre qu'elle alloit en donner; et les commissaires dèslors ne pouvoient y refuser leur assentiment. Une circulaire fut aussi-tôt expédiée par elle, aux Jacobins des sections, pour faire désarmer tous (et les gens soupçonnés d'incivisme, et même les et citoyens domiciliés, s'ils étoient dans le cas d'être suspects (2) » On sent ce que ces expressions ajoutoient aux premiers termes de la proscription. Quel homme d'une probité reconnue,

<sup>(1)</sup> Du 27 mars.

<sup>(2)</sup> Circulaire de la municipalité aux sections.

on d'un état honnête, n'étoit point dans le cas d'être suspect à des brigands?

Les commissaires avoient déja, par déférence pour les Jacobins, fait emprisonner le jeune Fain, rédacteur du Journal de Lyon, que ceux-ci leur avoient dénoncé comme un calomniateur des sans-culottes. Il passoit, avec raison, pour un des stipendiés du parti rollandin; et Louvet, dans son Bulletin des Amis de la Vérité, répétoit ses anecdotes et défendoit les mêmes principes. Fain ne pouvoit échapper à la proscription qui poursuivoit les girondistes (1).

<sup>(1)</sup> Il existe une lettre de Lebrun, ministre des affaires étrangeres, adressée, le 29 mars 1793, aux administrateurs du département, en réponse à la leur, au sujet du Journal de Lyon, sous le nom de Carrier, où il « prie » de regarder comme suspendues, jusqu'à nouvel ordre, les » offres faites de la part du conseil exécutif provisoire », qui venoit d'être un peu dérangé dans ses plans. D'autres pieces antérieures prouvent que Meynis, le procureurgénéral-syndic, étoit le canal par qui les secours parvenoient à l'imprimeur du Journal. La dénonciation faite contre son rédacteur, en date du 26 mars, est signée par les sans-culottes de la section Rue-Neuve, en tête desquels on voit encore Challier.

La complaisance avec laquelle les commissaires donnoient des mandats d'arrêt, à la demande des Jacobins, en produisit un d'une espece bien favorable à l'avidité des proscripteurs : car il frappoit indistinctement tous ceux qu'il conviendroit au porteur de désigner. Il fut remis, suivant le desir de la municipalité, à un nommé Perrussel, qui, pour lui plaire, avoit déclaré que chaque jour, le casé de Gerbert, son beau-frere, très-fréquenté dans tous les temps, étoit devenu le rendez-vous de beaucoup de contre-révolutionnaires, que leur accent annonçoit être de Marseille. Perrussel, muni du mandat d'arrêt indéfini, et accompagné de la force armée, catra dans le café, w fit arister quatre-vingt-treize personnes, qui furent conduites à l'hôtel-de-ville, où les commissaires se rendirent aussi-tôt pour trouver dans leurs réponses, la preuve d'une grande conspiration qui pût justifier ce mandat indéterminé (1).

<sup>(1)</sup> Voici le texte littéral de ce mandat d'arrêt, qui a été dénaturé par un historien du temps, ainsi que le fait auquel il est lié. — Lyon, ce 8 avril 1793, l'an 2 de la rép. Tons officiers civils et militaires demeurent requis de faire saisir, arrêter et conduire à la maison commune, pour y être détenns sous bonne et sûre garde, et au secret, tous ceux qui seront in-

Tome I. Hist. de Lyon.

Bazire présida. Il interrogea successivement tous les accusés qui, tous, lui répondirent qu'ils étoient allé « boire de la bierre ». Ce burlesqué interrogatoire, qui dura jusqu'à quatre heures du matin, se termina par le renvoi de tous les détenus; et la conspiration s'évanouit.

Mais si les commissaires poursuivoient ainsi le royalistes et les girondins, ils ne ménageoient plus les municipaux; le terme de l'indulgence pour eux étoit arrivé. La cupidité municipale, qui, depuis long-temps commerçoit sur les arrestations et les certificats de résidence, ne parut plus tolérable. L'occasion d'un nommé Sablon du Corail, à qui elle avoit vendu une preuve de son émigration, et que néanmoins elle venoit d'emprisonner comme émigré, pour tirer encore de lui vingt mille livres en paiement de sa rançon, donna lieu à l'emprisonnement de trois municipaux qui s'étoient partagé cette somme.

Les commissaires sévirent aussi contre Laussel

diqués par le porteur du présent, et de la maniere qu'il proposera. — Les commissaires de la conven. nat. pour le réfablissement de l'ordre dans le département de Rhône et Loire. Signé, etc. Ce mandat d'arrêt fut retiré par les commissaires, après l'expédition.

qui, à des prévarications du même genre, joignoit le tort de soulever contre eux la municipalité; au snjet de son substitut, Bertholon. Ils le tiroient des prisons du elle l'avoit jetté pous avoir comme le disoit Laussel, se plus conse sulté la lei et l'humanité que son indignase tion envers les dévastateurs du club; mais dans le vrai, pour avoir, en les réndant à la liberté, frustré Laussel du prix qu'il vouloit y mettre (1). Les commissaires s'exciterent encore à la vengeance par la découverte de ses menées dans l'incaréération de Gilibert; et Laussel fut traduit à Paris, dans les prisons du tribunal révolutionnaire, comme le plus insigne des prévarienteurs.

commissaires donnoient à leur sévérité, coincidoit avec la réa solution que Dimourier venoit de prendre, à l'issue d'une conférence avec Danton, à Louvain, de retourner ses armes contre le jacobinisme. Les

<sup>(1)</sup> Bertholon, dans cette affaire, fut protégé par le juge Dodieu, directeur du jury, et absous par Legendre et Bazire. La municipalité se souleva à ce sujet; elle déclara, én conseil général de la commune, que Bertholon avoit perdu sa confiance.

tantonistes; Bazire et Legendre, ne devoient pas négliger de comprimer des clubistes qui, ne suivant point leurs vues, s'arrêtoient au brigandage de l'anarchie jacobité. Aussi ce furent ces deux députés que Challier accusa nominativement d'être les « fauteurs de complots révolutionsi naires », et qu'il sit dénoncer comme tels à la société de Paris (1).

Suffoqué de l'indignation qu'il ressentoit contre enx, il écrivoit au jacobin Renaudin, son ami de caux anprès d'elle : « Je ne sais où j'en suis, » à l'aspect de leurs perfidies. Ce qu'ils ont parn » faire pour les chauds patriotes, n'a servi qu'à » convrir leurs trahisons. La ville de Lyon est li-» vrée aux ennemis du peuple. Qu'une centaine de » jacobins au moins, viennent à son secours; » sauvez, sauvez-la: elle est perdue (2) ».

Une rumeur publique, qui s'appuyoit sur les liaisons que ces deux commissaires passoient pour avoir avec le banquier Finguerlin, protestant, et quelques autres, soi-disant aristocrates, de cette trempe, accusoit formellement ces députés d'être

<sup>(1)</sup> Séance des Jacobins, du 15 avril.

<sup>(2)</sup> Lettre de Challier à Renaudin, luthier, rue Saint-Honoré: du 7 avril.

des agens du parti orléaniste à Lyon : d'avoir même retiré secrettement chez eux le prince d'Orléans et son fils, dans le dessein de le proclamer incessamment dictateur, ou lieutenant-général de la France (1).

'Ces préventions semblerent être justifiées par le peu d'enthousiasme qu'ils montrerent, quand ils recurent l'épouvantable circulaire par laquelle la société de Paris annonçoit à tous les freres, que Dumourier marchoit contre cette ville, avec son armée. On jugeoit que ce n'étoit pas assez pour eux, d'avoir fait affiché cette adresse où l'énergumene Marat crioit à tous les affiliés : «Amis, " nous sommes trahis !... Aux armes! aux armes!... Levons-nous... Mettons en état d'ar-» restation tous les ennemis de notre révolution, » et toutes les personnes suspectes. ... Extermi-,, nons sans pitié tous les conspirateurs; et pour rendre à la convention sa force et son énergie, , que les députés patriotes qui sont en mission. " reviennent le plus promptement possible.... "> Volez à Paris: point de délai, ou la liberté " est perdue (\*) ".

<sup>(1)</sup> Lettre manusc. d'Hidins aux commissaires.

<sup>(2)</sup> Circulaire du 5 avril, signée Marat, président.

Mais; sur cet avis, les commissaires ne commandoient pas de nouvelle persécutions; mais ils ne se hâtoient point d'aller rejoindre la convention. Ils ne faisoient pas même de réponse à cette circulaire, non plus qu'à d'autres lettres que les Jacobins leur avoient écrites. On s'en plaignit dans la société; les graves accusations succederent aux plaintes. En vain Albitte y prit leur défense; un cri général s'y éleva contre leur conduite. Robespierre le jeune articula des inculpations formelles: il assura que le parti d'Orléans avoit fondé sur eux des espérances, et qu'il recrutoit à Lyon, sous leurs auspices. La société courroucée prononça leur reinplacement, en manifestant une improbation rigoureuse qui leur laissoit tout à craindre (1).

Il en jugerent ainsi; car des qu'ils en eurent connoissance, ils n'hésiterent plus à partir, pour parer aux suites d'une aussi périlleuse inculpation. Au moment de leur départ, les Jacobins de Lyon vinrent leur demander la formation d'un comité de salut public, composé de tertains membres désignés, pris dans les trois administrations, lequel ne dépendant d'aucune, mettroit librement en usage

<sup>(1)</sup> Séance des Jacobins, du 15 avril.

toutes les mesures révolutionnaires. Souscrire à cette demande, c'étoit livrer la cité à ce qu'il y avoit de plus effrénés scélérats; mais c'étoit prouver au jacobinisme un entier dévouement, c'étoit reconquérir sa bienveillance. Bazire consentit le premier, et fit consentir ses collegues à la création de cette abominable autorité, qu'il affecta depuis de caresser comme sa progéniture. De Paris, il faisoit dire à ceux dont elle étoit composée, que « leurs pouvoirs étoient extraordinaires, que le département n'avoit rien à y voir, et qu'elle ne ressortoit que du comité de sûreté, générale de la convention (1)...

Les commissaires parurent le 21 avril à la société-mere des Jacobins, pour s'y disculper. Ils présenterent leur conduite sous le jour le plus favorable à ses vues. La société s'adoucit : elle se

<sup>(1)</sup> Ces expressions encourageantes de Bazire furent transmises à Achard, membre de ce comité, dans une lettre écrite de Paris par Fillion et Gravier, après une entrevue avec Bazire, à ce sujet. Voy. H. et P. No. LV.

Ce comité fut, en quelque sorte, le frere jumeau de ce comité d'insurrection, qui venoit de naître à Paris, le 31 mars, sur les ruines du précédent, dans le palais de l'archevêché, sous le titre de Comité central de salut public, correspondant avec les départemens, sous la sauve-garde du peuple.

contenta de la justification qu'ils prononcerent; et les dénonciations faites précédemment contre eux, n'eurent pas de suites funestes.

Les girondins qui conservoient encore quelque ascendant, voulurent se montrer plus séveres: Chasset, l'un d'entre eux, se chargea de mander les commissaires, à son comité de législation, pour les y faire censurer. Mais leur refus obstiné d'y comparoître, les fit échapper aux reproches d'une faction orgueilleuse et jalouse qui touchoit à la fin de son regne.

Affranchis par-là, de la censure des girondistes et des Jacobins, les commissaires ne sauraient l'être des jugemens du public et de la postérité. Il est incontestable que Bazire et Legendre voulurent se rendre dignes de la confiance que leur avoit accordée Danton, ce chef des orléanistes. Mais Rovere, dont les lettres confidentielles des conjurés ne font aucune mention, qui ne parut jamais que comme un accessoire de complément dans les vexations des commissaires, et qui d'ailleurs se montra obligeant et juste envers quelques personnes qui recoururent personnellement à lui, ne paroît pas avoir connu la secrette mission de ses collegues, et n'en partagea pas les torts.

## LIVRE VI.

Nouveau projet de massacre. Banquet civique pour y préluder. Arrivée de Dubois-Crance, Albitte, Gauthier et Nioche. Arrêté formidable qu'ils dictent. Impôt forcé. Armée de brigands. Activité pour l'établissement d'un tribunal révolutionnaire. Nouvelles listes de victimes. Départ des quatre commissaires. Harangue d'un Jacobin de Lyon dans la société de Paris. Décret qui autorise les Lyonnois à repousser la force par la force. Esprit et but de ce décret. Guerre déclarée entre les sections et la municipalité. Les sections en permanence. Violence de la municipalité. Opposition du département. Gauthier et Nioche reviennent, en amenant des troupes pour la municipalité. Les sections s'arment. Pieges qu'ils tendent aux sections. Elles marchent au feu. Trahisons atroces. Encouragemens donnés par Gauthier, aux sans-culottes armés contre les citoyens. Progrès de la derniere colonne des sections. Siege de l'Hôtel-de-Ville. Chaleur et opiniâtreté de l'action. Gauthier déconcerté, se rend. Victoire des Lyonnois, après dix heures de combat. Horreurs dont il fut accompagné. Rapports et différences entre le 29 mai des Lyonnois: et le 31 mai, - le 9 thermidor - et le 13 vendémiaire des Parisiens.

Pendant que les citoyens, enfermés dans les prisons et les souterrains de l'Hôtel-de-Ville, se

demandoient; avec effroi, à quel sort ils pouvoient être destinés : la cité prenoit un aspect sinistre, de plus en plus allarmant. Il n'y avoit plus repos ni sûreté pour personne; tous les citoyens honnêtes, de quelqu'état qu'ils fussent, étoient menacés des mêmes dangers : leurs portes étoient forcées, à toute heure du jour et de la nuit, par des bandits qui venoient, au nom de la loi, faire chez eux de rapaces perquisitions, et les enlever eux-mêmes de leurs domiciles. Le glaive de Damoclès étoit vraiment suspendu sur toutes les têtes; et les conjurés incitoient le bas peuple à couper le fil trop fragile qui tenoit sur elles, la mort en suspens. Leur lâche scélératesse vouloit se tenir cachée, en le dirigeant, parce qu'ils craignoient les dangers d'un massacre, qui pouvoit réagir contre eux-mêmes (1).

Mais l'exécution en étoit retardée par l'inertie d'un peuple paresseux pour d'aussi grands crimes. Combien les conspirateurs employerent de

<sup>• (1)</sup> Lettre d'Achard et Fillion, datée de Lyon, le 23 mai, adressée à Gaillard, pour lors à Paris : elle contient cet aveu; "Nous craignons que l'insurrection n'étant point "complette, nous n'en soyons reconnus les auteurs et raduits dans des cachots ". H. et P., No. CII.

moyens, afin de le pousser à des excès assez extrêmes pour que toute rétrogradation vers le repentir et la modération, lui devint impraticable! Chaque jour ils saisoient afficher dans tous les lleux publics, de nouvelles provocations au carnage. Les auteurs de ces placards affreux sembloient dire à la populace : « Quand ressentirez-» vous donc la sanguinaire altération qui nous , dévore , ? Sur une de ces affiches, que Challier avoit composée, on lisoit ces phrases épouvantables : « Frois cents romains (1) ont juré de poi-» gnarder les modernes Porsenna, et de s'ensevelir avec leurs ennemis, sous les débris de cette ", nouvelle Sagunte.... Aristocrates, feuillantins, " rollandins, modérés, égoïstes, égarés, trem-» blez; le 10 août peut encore renaître, et.... les » ondes ensanglantées du Rhône et de la Saône » charieront vos cadavres aux mers épouvan-" tées ".... Atroce prédiction, ou plutôt effroyable révélation d'un projet déja résolu, à l'accomplissement duquel Collot-d'Herbois étoit réservé!

<sup>(1)</sup> Ce sont les 300 du comité, formé aux approches du 10 août. La minute de l'affiche citée s'est trouvée dans les papiers de Challier, et a servi de piece à son procès. H. et P., No. LXVIII.

Ceux des conjurés qui étoient allé prendre le mot d'ordre à Paris, auprès de Robespierre et de Marat, écrivoient à Lyon pour insister sur la nécessité d'un prompt massacre. « Le temps si désiré de purger la France est venu », disoient les uns. Les autres ajoutoient » « Il faut que noure » cause triomphe, ou que le fer et le feu dévo- » rent la république ». — « Le peuple souffre», mandoit celui-ci : « Tant mieux : il peut mettre ses » calamités à profit »; et l'infâme Cusset écrivoit à tous les antropophages du club central : « Mou- » rez, ou faites mourir; la liberté pour nous, la » mort pour nos ennemis : voilà le mode du » scrutin épuratoire de la république (1) ».

Le jeudi, 9 mai, jour de la fête de l'Ascension, fût le jour définitivement fixé pour l'exécution des plans meurtriers dont je viens de parler. Un banquet civique devoit y servir de prélude et d'encouragement. L'on avoit décidé qu'avant de procéder à l'immolation des victimes humaines, dont on devoit finir par se repaître, on s'aiguillonneroit en public, par une farouche intempérance de vins et de viandes.

<sup>(1)</sup> Diverses lettres transcrites dans l'ouvrage désigné par H. et P. Voy.-y les numéros 59, 139, 24, 27, 138 et autres.

Dès la veille de cette orgie, les cannibales se flattoient hautement de leur prochaine désaltération dans le sang de leurs concitoyens. Au club de la section de St.-Vincent, un nommé St.-Martin demandoit exprès la parole pour exprimer sa joie de ce que, a le lendemain, à la suite d'une préunion, l'on installeroit le tribunal révolupe tionnaire, qui feroit aller de suite le rasoir de pla nation par le leur eorrespondant; à Paris; croyant que, selon de premiers arrangemens, elle avoit eu lieu quatre jours plutôt, la racontoit aux Jacobins, comme faite; la veille du jour où l'on osa la tenter (1).

Le rassemblement du banquet se fit sous les arbres de la place de Bellecour; le nombre des convives surpassa l'attente des conjurés, et les embarrassa. Beaucoup de gens de bien avoient eu le courage de se mêler avec eux, pour connoître et déranger leurs desseins. Ces intrus inspirerent de la défiance; on n'osa rien se confier réciproquement: la multitude sembla pétrifiée; les chefs, devenus furieux, l'abandonnerent, espé-

<sup>(1)</sup> Scance des Jacobins, 8 mai.

rant que l'elite seule du club central pourroit teur suffire.

Deux d'entre eux, Gaillard et Roullos, allerent intimer à l'administration du département, « au 19 nom du peuple souverain », de se rendre à l'Hôt tel-de Ville, pour y installer enfin l'asroce tribunal. Peu satisfaits de la réponse qu'ils en reçurént, ils déclarerent que, « me pouvant obtenir maissire, ils alloient se la faire à eux mêmes, en 19 plantant la guillotine, qui étoit le véritable 19 arbre de la liberté : et qu'ils la vouloient en 19 permanence (1) me le company de la company

Du département, Gaillard et Roullot passerent au district, où ils déclarerent que sur le soir, ils reviendroient lui faire approuver la liste des juges de sang, nommés par les clubistes. La réponse qu'ils obtinrent, ne les ayant pas satisfaits, l'un d'eux annonça qu'on « sauroit bien les installer » de force (2) ».

Pendant ces démarches, la frénésie de la plupart des convies s'éteignoit; le banquet se terminoit par de sottes farandoles qui, se mettant à parcourir les rues, opéroient la dispersion du rassem-

<sup>(1)</sup> Procès-verbal du département, du 9. -

<sup>(2)</sup> Proces-verbal du district, du 9 mai.

blement. Roullot apperçevant une troupe qui se retiroit au son du tambonr, courut l'arrêter, et rappeller à ceux qui la formoient, « que le ral, liement devoit se faire à l'Hôtel-de-Ville, et
, qu'il falloit aller prendre la guillotine, pour la
, mettre en activité.

Mais quand une fois l'exaltation d'un bouillonnement populaire commence à s'affoiblir, il n'est pas facile de le relever; le grand art des conspirateurs fut toujours de le prendre à son apogée. Roullot ne put rallier la populace qui, bien rassasiée au dépens de la conjuration, se dispersoit sans vouloir se prêter à rien; les conjurés en-rugissoient: et dans leur dépit brutal, ils s'emporterent contre un obélisque assez curieux, et le renverserent (1).

Leur peu de succès fut rejetté par eux, sur la disette où l'on avoit laissé leur comité de salut public, chargé de l'organisation de ce massacre: et ce fut un motif de plus pour solliciter de nou-

<sup>(1)</sup> Cet obélisque avoit été érigé, devant l'église des Jacobins, lors du mariage de Henri IV avec Marie de Médicis, à Lyon. Sa forme étoit triangulaire; il portoit sur ses trois faces, le nom de Dieu, écrit dans toutes les langues, avec leurs caracteres particuliers.

veaux fonds. Leur correspondance nous apprend que, dès octobre précédent (1), Cusset demandoit pour eux, auprès de la convention, une somme de 150,000 liv.; qu'en février, ils pressoient leurs amis Javogues, Pressavin, Dupuy, etc. de leur faire accorder 1,500,000 liv. (2); et que le 5 mai, Bertrand s'étonnoit de ce qu'elle hésitoit à décréter sa demande de 3 millions (3). Le , département, qui, dans cette derniere occasion, avoit promis, sans rien livrer, devint à jamais l'objet de leur ressentiment. Dénoncé pour cela, par le club au conseil général de la commune: il le fut aux Jacobins de Paris par le comité de salut public lyonnois; et dès-lors la municipalité décida de prendre chez les citoyens, les fonds nécessaires pour les faire assassiner. Les présidens des comités de surveillance qu'elle avoit provisoirement nommés dans chaque section, furent « invités de désigner dans les vingt-quatre » heures », ce qu'on appelloit génériquement 44 les riches, les capitalistes, les insoucians, pour

<sup>(1)</sup> Lettre de Cusset au club, du 22 octobre, imprimée. H. et P., No. XII.

<sup>(2)</sup> Lettre manuscrite déja citée, du 11 février.

<sup>(3)</sup> Autre lettre manuscrite.

» les taxer »; et le comité de salut public fut autorisé de leur arracher de force, en cas de refus, cette arbitraire imposition (1).

Mais ce brigandage, qui mettoit toutes les fortunes à la disposition des conjurés, ne parut pas suffisant aux nouveaux commissaires de la convention, accourus à leur aide; et la masse du peuple Lyonnois, trop mêlangée d'êtres indolens pour le crime, leur sembla incapable d'accomplir leurs desseins. Ces commissaires étoient: Dubois-Crancé, Albitte, Gauthier et Nioche, qui, de l'armée des Alpes, venoient déployer leurs funestes pouvoirs dans Lyon. Ils voulurent que. pour exécuter des massacres, on n'eur plus besoin de cette populace, trop molle pour le mal: et qu'un corps de quatre mille neuf cents assassins intrépides; sous le nom d'armée révolutionnaire, fût établi en permanence dans cette ville. Ils voulurent que, pour écarter les citoyens qui pourroient les gêner, on en fit sous la même denomination, un second corps, qu'on enverroit dans la Vendée. Ils voulurent, pour ne mettre dans l'un que des brigands, et dans l'autre que leurs ennemis, composer ces deux corps, non par en-

<sup>(1)</sup> Arrêté pris le 11 mai. H. et P., No. LXXXIII.

Tome I. Hist. de Lyon.

par réquisition forcée, et par choix de la part des conjurés. Enfin, enchérissant sur les premiers attentats faits aux propriétés, ils voulurent que, pour ne point manquer des fonds dont leurs assassins enrégimentés pouvoient avoir besoin, on levât incontinent sur les citoyens aisés, un emprunt forcé de six millions.

Pour masquer, d'un air légal, ces effrayantes combinaisons. les commissaires résolurent de les faire adopter par les administrations et les tribunaux réunis. Ils les convoquerent pour cela, avec un insolent despotisme, à l'Hôtel-de-Ville, bien certains que la municipalité, son comité de salut public, le tribunal civil et quelques membres. soit du tribunal criminel, soit du département et du district, appuyeroient ces tyranniques dispositions. La proposition qu'en firent Dubois-Crancé et Albitte dans cette assemblée générale, le 13 mai, excita les soulevemens des autres membres de ces trois derniers corps. Le procureur-généralsyndic du département, Meynis, qui parla contre elles avec plus de logique et plus de vigueur. n'eut pour réplique que les injures grossieres et les gestes menaçans de Gaillard, sur qui Challier enchérit encore : et les commissaires laisserent terminer la séance par ces ripostes scandaleuses. La discussion, renvoyée au lendemain, s'ouvrit par la répétition des invectives de la veille : il entroit dans la tactique des conjurés, de lasser ainsi la résistance des opposans ; ceux-ci ne pouvoient l'emporter sur une majorité très-décidée à toutes les infâmies : elle adopta l'atroce ouvrage des commissaires.

Sous le titre imposant des corbs administratifs, etc. cet arrêté portoit, indépendamment des révoltantes dispositions dont je viens de parler. que les six millions seroient exigés par mandate impératifs en 24 heures, sur la taxe arbitraire de l'infâme comité de salut public, qui en auroit l'emploi. Tous les fonds, comme tous les pouvoirs de la tyrannie, furent dès-lors concentrés dans cette effroyable autorité, que Dubois-Crancé recomposa suivant ses vues. Par cet arrêté, les étrangers se trouverent encore proscrits, les bons citoyens furent désarmés, et les bandits, munis de fusils et de piques, au gré du comité. S'il n'en résulta pas en même-temps l'installation du tribunal révolutionnaire, du moins les députés choisis pour aller porter à la convention, ces résolutions effroyables, furent charges expressement de lui demander son approbation pour ce pibunal de sang, déja clandestinement préparé.

Cette approbation nécessaire, pour n'avoir aucune entrave dans les exécutions préméditées, étoit déja demandée, depuis le 8 mai, dans la jacobiniere de Paris, par un envoyé du club, qui, en insistant sur cet objet de sa mission, annonçoit qu'en attendant l'autorisation conventionnelle, le tribunal seroit provisoirement installé, et qu'une armée révolutionnaire seroit placée derrieré les juges, pour légaliser leurs opérations (1).

Ne nous étonnons pas si cet envoyé, qui, le 8 mai, parloit aux Jacobins, de cetté armée comme existante, quoiqu'on n'en ait décidé la formation que le 14, six jours après, parut aussi précocé qu'affirmatif, dans l'annonce qu'il en faisoit. Il n'avoit été député par le club central, qu'après une séance où, Dubois-Crancé, étoit venu, comme particulier, avant sa mission, faire espérer cet épouvantable rassemblement de voleurs et d'assassins. Ce n'étoit pas saus dessein qu'il avoit formé cette troupe; l'on petit conjecturer ses intentions, quand on sait que, dans cette assemblée des corps administratifs dont je viens de parler, il voulut que le comité de salut public,

<sup>-. (1)-</sup>Séance des Jacobias, 8 mai.

recomposé à sa maniere, et sormé de gens dévonés à ses caprices, eût seul le commandement des quatre mille neus cents bandits, sans que le pouvoir exécutif lui-même pût jamais leur donner aucun ordre, ni les employer hors de la circonscription du département (1).

La puissance conventionnelle s'est élevée dans la suite contre plusieurs abus de pouvoir; comment, dans ce réveil de la justice, ces quatre commissaires se sont-ils trouvé investis d'impunité? Ne sont-ils donc pas assez coupables, les visirs inhumains qui, par ce monstrueux arrêté, enfanterent la plupart des maux auxquels Lyon doit sa ruine? En cela, du reste, ils marchoient d'accord avec la municipalité de Paris qui, presqu'à la même heure (16 mai), appelloit les principaux scélérats des sections, pour taxer les ci-

t, notable.

<sup>(1)</sup> Ces particularités sont consignées dans une déclaration, en forme de procès-verbal, rédigé le 14 mai, par Louis Matheron, l'un des administrateurs du district, et substitut du procureur-syndie. H. et P. No. LXXXI. Le cos mité de salut public, suivant sa nouvelle organisation, sue composé de Achard et Maillan, administrateurs du département; de Machaheo, cadet, et Thonion, administrateurs iet; de Richard et Roch, officiers-municipaux; de

bunal de sang, déja clandestinement préparé.
Cette approbation nécessaire, pour n'avoir aucune entrave dans les exécutions préméditées, étoit déja demandée, depuis le 8 mai, dans la jacobiniere de Paris, par un envoyé du club, qui, en insistant sur cet objet de sa mission, annonçoit qu'en attendant l'autorisation conventionnelle, le tribunal seroit provisoirement installé, et qu'une armée révolutionnaire seroit placée derriere les juges, pour légaliser leurs opérations (1).

Ne nous étonnons pas si cet envoyé, qui, le 8 mai, parloit aux Jacobins, de cetté armée comme existante, quoiqu'on n'en ait décidé la formation que le 14, six jours après, parut aussi précoce qu'affirmatif, dans l'annonce qu'il en faisoit. Il n'avoit été député par le club central, qu'après une séance où, Dubois-Crancé, étoit venu, comme particulier, avant sa mission, faire espérer cet épouvantable rassemblement de voleurs et d'assassins. Ce n'étoit pas sans dessein qu'il avoit formé cette troupe; l'on peut conjecturer ses intentions, quand on sait que, dans cette assemblée des corps administratifs dont je viens de parler, il voulut que le comité de salut public,

<sup>.. (1)</sup> Séance des Jacobias, 8 mai.

recomposé à sa maniere, et formé de gens dévonés à ses caprices, eût seul le commandement des quatre mille neuf cents bandits, sans que le pon-voir exécutif lui-même pût jamais leur donner aucun ordre, ni les employer hors de la circons-cription du département (1).

La puissance conventionnelle s'est élevée dans la suite contre plusieurs abus de pouvoir; comment, dans ce réveil de la justice, ces quatre commissaires se sont-ils trouvé investis d'impunité? Ne sont-ils donc pas assez coupables, les visirs inhumains qui, par ce monstrueux arrêté, enfanterent la plupart des maux auxquels Lyon doit sa ruine? En cela, du reste, ils marchoient d'accord avec la municipalité de Paris qui, presqu'à la même heure (16 mai), appelloit les principaux scélérats des sections, pour taxer les ci-

M· 3

<sup>(1)</sup> Ces particularités sont consignées dans une déclaration, en forme de procès-verbal, rédigé le 14 mai, par Louis Matheron, l'un des administrateurs du district, et substitut du procureur-syndic. H. et P. No. LXXXI. Le cos mité de salut public, suivant sa nouvelle organisation, sut composé de Achard et Maillan, administrateurs du département; de Machabeo, cadet, et Thonion, administrateurs du district; de Richard et Roch, officiers-municipaux; de Gauthier, notable.

toyens dans les mêmes formes, en même-temps qu'elle levoit son armée révolutionnaire. Leur but étoit évidemment de mettre Lyon en proie aux mêmes attentats, par le moyen desquels la montagne vouloit triompher dans la capitale.

Après avoir ainsi rempli leur mission, les commissaires retournerent à l'armée des Alpes, pour y faire voter le soldat en faveur de l'étrange constitution que la convention venoit de produire; et les conjurés qu'ils laissoient enhardis et tout-puissans, se livrerent à toutes les vexations que l'arrêté devoit autoriser.

Leur comité de salut public répandit avec une telle profusion, ses mandats impératifs pour payer dans les 24 heures, l'impôt forcé, que par la quotité et le nombre des taxes arbitraires, il se trouva être bientôt, non de six, mais de trente à quarante millions. Une des moins riches des trente-deux sections de la ville, fut taxée à 1,300,000 liv. De simples négocians, chargés de famille, furent imposés à 60,000 liv. 46 Il falloit, au terme des mandats, payer de suite, sous peine d'être noté comme suspect? Les taxes étoient motivées, avec autant de dérision que de dureté. Le brigandage, ainsi déchaîné, pouvoit-il rester circonscrit dans les formes, quoique peu gênantes de la réparti-

tion? La violence convint mieux à son extrême avidité. Le municipal Santemouche s'élançoit avec quelques bandits, le sabre nu à la main, dans la demeure de deux femmes timides, et leur extorquoit la somme dont il avoit besoin (1). Gaillard pénétroit avecses camarades chez un particulier, à qui il arrachoit 10,000 liv., par la menace de la guillotine; et transporté de cet exploit, il s'écrioitz « Sainte guillotine, que tu as de vertu! jamais » remede n'opéra si vite: camarades, vous aurez » de l'argent quand elle sera permaneme».

Cétoit parmi ceux qu'on voloit si audacieusement, que le comité lançoit les réquisitions
qui devoient donner les bataillons destinés à la
Vendée; tandis qu'on ne requéroit que des vanu-pieds ét des sans-culottes, pour former les
bataillons auxquels on devoit livrer la cité. Ces
deux classes de bons citoyens et de brigands,
offrant beaucoup d'individus qu'on ne pouvoit
réquérir, on ruinoit les premiers, pour leur
ôter le faculté d'acheter le peuple : on les désarmoit pour les priver des moyens de la résistance; et leurs armes, leurs biens, leurs domi-

<sup>(1)</sup> Quelques jours après, Santemouche fut assassiné publiquement par le peuple, qui finit par le jetter dans la Saône.

rant que l'élite seule du club central pourroit teur suffire.

Denx d'entre eux, Gaillard et Roullos, allerent intimer à l'administration du département, 44 au 20 nom du peuple souverain 20, de se rendre à l'Hôtel-de Ville, pour y installer enfin l'atrose tribunal. Peu satisfaits de la réponse qu'ils en reçurent ils déclarerent que, 44 ne pouvant obtenir 20 justice, ils alloient se la faire à eux-mêmes, en 21 plantant la guillotine, qui étoit le véritable 20 arbre de la liberté : et qu'ils la vouloient en 32 permanence (1) 2006.

Du département, Gaillard et Roullot passerent au district, où ils déclarerent que sur le soir, ils reviendroient lui faire approuver la liste des juges de sang, nommés par les clubistes. La réponse qu'ils obtinrent, ne les ayant pas satisfaits, l'un d'eux annonça qu'on « sauroit bien les installer se de force (2)?

Pendant ces démarches, la frénésse de la plupart des convies s'éteignoit; le banquet se terminoit par de sottes farandoles qui, se mettant à parcourir les rues, opéroient la dispersion du rassem-

<sup>(1)</sup> Procès-verbal du département, du 9.

<sup>(2)</sup> Procès-verbal du district, du 9 mai.

blement. Roullot apperçevant une troupe qui se retiroit au son du tambont, courut l'arrêter, et rappeller à ceux qui la formoient, « que le ral, liement devoit se faire à l'Hôtel-de-Ville, et qu'il falloit aller prendre la guillotine, pour la mettre en activité.».

Mais quand une fois l'exaltation d'un bouillonnement populaire commence à s'affoiblir, il n'est pas facile de le relever; le grand art des conspirateurs fut toujours de le prendre à son apogée. Roullot ne put railler la populace qui, bien rassasiée au dépens de la conjuration, se dispersoit sans vouloir se prêter à rien; les conjurés en rugissoient: et dans leur dépit brutal, ils s'emporterent contre un obélisque assez curieux, et le renverserent (1).

Leur peu de succès fut rejetté par eux, sur la disette où l'on avoit laissé leur comité de salut public, chargé de l'organisation de ce massacre: et ce fut un motif de plus pour solliciter de nou-

<sup>(1)</sup> Cet obélisque avoit été érigé, devant l'église des Jacobins, fors du mariage de Henri IV avec Marie de Médicis, à Lyon. Sa forme étoit triangulaire; il portoit sur ses trois faces, le nom de Dieu, écrit dans toutes les langues, avec leurs caracteres particuliers.

formé, seroit suspendu : et que les citoyens de Lyon seroient "autorisés à repousser la force par " la force (1) "."

Ce décret, dont l'intention fût alors si favorablement jugée dans cette ville, par quiconque frémissoit de peur, ou brûloit de résister, n'étoit qu'une ruse des girondistes pour détourner les coups que le jacobinisme leur portoit à Paris. Ils firent attaquer à Lyon, leur ennemi, pour affoiblir par cette distraction, la confiance qu'il avoit en ses forces; et les Lyonnois ne furent autorisés à combattre les suppôts des Jacobins, que pour l'intérêt du girondisme. La faction qui les incita à combattre son ennemie, l'eût-elle fait dans d'autres occasions, où le combat des Lyonnois auroit pu ne favoriser que leurs sentimens particuliers et leurs intérêts propres ? Eh! n'a-t-on pas vu depuis, ce même girondisme qui les arma contre les brigands, quand il voulut l'emporter sur eux, se servir des mêmes brigands, pour asservir Lyon à sa tyrannie?

Ce ne sont donc plus ici des royalistes contre les patriotes; ce sont les factieux divisés qui en viennent aux mains, en criant de concert: Vive la république. Aussi remarque - t - on que

<sup>(1)</sup> Séance du 15 mai.

l'espece d'aristocrates proscrits alors par le facobin Challier sont les partisans de Rolland et de Brissot, à la tête desquels marche le département, devenu totalement girondin (1): tandis que la municipalité, complétement jacobinisec (2), sert de point de ralliement à tous les anarchistes. Les girondistes et les jacobins engagent seuls le combat; et comme les premiers patlent d'ordre et d'humanité, tandis que les seconds ne respirent que désordre et carnage, la masse des citoyens, exaspérée de tant d'anarchie, se livre à l'impulsion donnée contre les brigands, par les girondistes. Les systêmes politiques s'éloignent de la multitude, qui, ne voyant plus l'ordre dont ils avoient besoin, que dans des loix: et la possibilité des loix, que dans la république qu'on lui donnoit, l'acceptoit réellement de bonne foi. C'est pour cela, que, dans ce qui va suivre, je perds un instant de vue, l'esprit des factions qui sont aux prises, pour ne voir que de braves gens en guerre ouverte avec la scélératesse.

<sup>(1)</sup> Par la retraite de Grandchamp et autres, notés comme patriotes par Challier: et qui furent remplacés par des amis de Chasset.

<sup>(2)</sup> Depuis la démission de Niviere, ses collegues rollandins avoient quitté l'écharpe municipale.

La premiere escarmouche fut faite par Challier, dès qu'il connut le décret. Accouru à l'Hôtel-de-Ville pour y concerter les moyens d'éluder cette loi, il y rencontre un individu qu'il sait être en relation avec Chasset : "Eh bien! lui dit-il, croit-on » l'échapper? il se levera assez de monde avec " moi, pour poignarder vingt mille citoyens; et c'est moi qui me réserve de t'enfoncer le glaive ", dans la gorge, et d'aller ensuite, à la conven-» tion, le plonger dans le cœur de Chasset,. Et bientôt Challier appelle à lui tous les scélérats de la ville, il veut que chacun d'eux soit muni d'une demi-livre de poudre, il court à ce qu'il y avoit déja de bandits réunis pour l'armée révolutionnaire, et leur fait prononcer le terrible serment, d'exterminer tout ce qui n'étoit pas sansculotte (1), mais sur-tout les girondins, itérativement désignés par les noms de rollandins, de modérés et de feuillantins.

Le moyen d'exécution consistoit à completter le désarmement des bons citoyens et l'armement

<sup>(1)</sup> C'est le même serment déja cité, où le girondisme est désigné par ces mots : rollandins, feuillantins, modérés, égarés, égoistes, etc.

des brigands: à réunir tout - à - coup ceux-ci par le tocsin et le canon d'alarme : à s'emparer de. toutes les personnes appellées suspectes : à mettre en activité ce tribunal révolutionnaire, tout réprouvé qu'il étoit, et à ne quitter les armes, que quand les riches auroient été dépouillés, la ville purgée, et tous les rebelles vaincus. Ainsi l'avoit réglé le comité de salut public lyonnois; mais Challier avoit des vues plus vastes : étendant les mêmes mesures à toute la France, il vouloit en outre, que Lyon donnât l'exemple de remplacer les administrations et les tribunaux par des cours martiales, qui jugeroient dans les 24 heures, et condamneroient même à mort, ceux qui ne seroient accusés que d'avoir tenu des propos inciviques (1).

Ces plans, non moins vastes qu'atroces, exigeant toutes les forces de la conjuration, elle écrivoit à Gaillard, qui étoit à Paris, de revenir avec un renfort de brigands, pour servir de chefs: ou bien de faire révoquer le décret du 15, qui leur mettoit tant d'entraves, et que ses camarades

<sup>(1)</sup> Ces deux plans se sont trouvés dans les papiers de Challier, H. et P. Nos. LXXVI et LXXVII.

appelloient avec douleur, le décret de la contretévolution (1).

L'excès du mal enfanta le désespoir; et ce fut le désespoir, qui trouva le remede aux maux affreux dont on étoit inévitablement menacé. Il falloit périr, ou secouer le joug de ses barbares tyrans: on en saisit la premiere occasion. Elle se présenta dans l'exécution d'une loi du 21 mars, qui vouloit que les assemblées primaires se formassent pour nommer, dans chaque section, un comité particulier de surveillance. La municipalité, qui y avoit déja provisoirement pourvu, par des brigands à sa dévotion, et qui craignoit d'ailleurs que la réunion des citoyens n'établit des rapprochemens capables de communiquer à tous l'indignation de quelques-uns, et de rendre cette indignation plus terrible, en la rendant plus générale, voulut contraindre le département à retarder la convocation. Mais il insista: et les assemblées se formerent, en annonçant, des leur début, que les alarmes de la municipalité n'étoient point vaines, car les sections se déclarerent aussi-tôt en permanence.

La municipalité dès-lors ne contint plus sa

<sup>(1)</sup> Séance des Jacobins, 20 mai.

rage et son désespoir; elle conduisit contre les assemblées, la force armée qui les dispersa. Dans la nuit suivante, elle emprisonna des présidens et des secrétaires de sections, ainsi que beaucoup de membres de celle du Port du Templé, et une grande quantité d'honnêtes citoyens. Ainsi révoltée contre le peuple assemblé, contre la loi même, élle s'étaya de son comité de salut public, pour dissoudre cette permanence par un arrêté pris en commun. Le département le cassa, en enjoignant en même-temps aux clubistes, dont les comités de surveillance étoient provisoirement composés, de faire place aux citoyens que les sections venoient d'y nommer.

Le glaive étoit tiré de part et d'autre : ici le département, avec tous les bons citoyens, et sons les auspices rassurans d'une loi qui les autorisoit à « repousser la force par la force »; là, tous les brigands, avides de sang et de pillage, ayant à leur tête le comité de salut public et la municipalité, sous les auspices encourageans de la féroce anarchie. De quel côté se tournera la victoire? Pour se disposer à l'arracher, ces derniers s'occupent d'augmenter leurs forces. Ils envoient recruter dans les campagnes, les paysans qu'ils ont pervertis, ils rappellent des dragons occupés à la Tome I. Hist. de Lyon.

répression de quelques troubles au loin; ils écrivent à tous leurs alfides qu'ils ont d'eux un besoin urgent, ils mettent leur armée revolutionnaire en activité. Pour avoir un mouif plansible de faire venir, à leur secours, les deputes, commissaires de l'armée des Alpes, avec des troupes, ils font piller un dépôt de beurre appartenant à la république, et réclament aussi-tôt auprès d'eux, l'effet de leurs promesses. Qui pourra suffire à payer ce deploiement extraordinaire de forces militaires? Ce seca, décident-ils, et la levée anticipée et prompse du milliand, qu'un decret récent impose aur les riches es.

Gauchier et Nioche arrivent, amemant à leur suite deux bamillous et deux escadrons. Enhardis par ce renfort, les conjures menacent d'attaquer les sections obtainées dans la permanence. Une avant-garde d'amechisses subalternes, munie de bisons et de soutes soutes d'armes, est lichee contre elles. Quelques-unes cedent à la violence, et les cisoyens qui en faisoient partie, sont assommes dans les rues; ceux qui creient pouvoir aller reclamer protection à l'Hôtel-ir-Valle, y sont assussines. Pendant ces especes d'affaires d'avant-possines. Pendant ces especes d'affaires d'avant-possines. Challier, dans son club, haranguoit ses satellites pour la grande attaque : « Trois cents po têtes marquees, disoit-il, ne nous manqueront

donc pas aujourd'hui; allons nous emparer
des membres du département, des présidens et
secrétaires des sections; faisons-en un faisceau,
que nous mettrons sous la guillotine, et nous
nous laverons les mains dans leur sang ».

Ces membres du département venoient de pousser à bout la fureur des conjurés, par un grand acte de vigueur. Une section s'étant d'elle-même formée en bataillon sur sa place d'armes, pendant les attentats précèdens de la municipalité, le département avoit enjoint à toute la force armée des autres sections de se tenir prête à suivre cet exemple, au premier signal de la générale. Mais l'étendard de la révolte étoit levé par les conjurés; leur comité de salut public prononça que cette réquisition de l'autorité supérieure resteroit sans effet.

Néanmoins toutes les sections se préparent et s'agitent; sur l'avis de la derniere menace de Challier, elles demandent qu'il soit mis en prison. Elles déclarent que la municipalité a perdu leur confiance. Le département, pour s'aider dans ce que cette conjoncture avoit de critique, les invite à lui envoyer quelques-uns de leurs membres pour concerter avec eux le salut de la cité. Ceux-ci s'y rendent avec le zele du bien. Gauthier et Nio-

che, qui y sont pareillement invités, n'ayant pas le même mobile, refusent d'y venir. On les prie d'éloigner de la ville la force armée, qui ne s'approchoit que par leurs ordres, et pour seconder la conspiration dans la guerre à mort qu'elle décenait aux citoyens; devoit-on être exaucé par ceux qui en étoient les moteurs? Ils furent sourds à cette demande. On se rappelle alors la part qu'ils eurent à l'arrêté funeste du 14, on ne doute plus qu'ils ne soient d'intelligence avec les conspirateurs, et l'on déclare hautement que ces deux commissaires de la convention ne peuvent inspirer de confiance aux sections.

Ainsi protégée, la municipalité de plus en plus entreprenante, s'empare de l'arsenal dans la nuit (du 28 au 29), et s'y fortifie; elle remplit l'Hôtel-de-Ville de tous les bandits qu'elle a pu rassembler, et leur donne des canons, des fusils et des munitions de toute espece; elle fait venir sur la place des Terreaux, la cavalerie et l'artillerie qui sont à sa disposition. Elle charge du commandement de sa défense, un nommé Ledoyen, adjudant de l'armée des Alpes: avec la précaution de retenir l'inepte commandant Juillard, pour se servir du pouvoir légal de son grade, en faisant signer par ce mannequin toutes les réquisi-

tions militaires dont elle pourroit avoir besoin.

De tels préparatifs l'autorisent à tout oser. L'Hôtel-de-Ville étant devenu son quartier-général, elle en repousse les administrateurs du département, aux séances duquel il servoit; elle somme tous ceux qui ne vouloient pas combattre pour elle, de poser les armes, sous peine de mort; elle fait arrêter les patrouilles des sections, et charger de fers quantité de citoyens; elle se croit sûre de la victoire: la guerre est déclarée.

A ces apprêts menaçans, à ces attentats audarcieux, les sections s'irritent, leur courage s'enflamme. L'une d'elles, toujours la plus prompte et la plus brave au combat, celle du Port da Temple, pendant que les autres délibérent encore, s'élance vers l'arsenal et l'enleve aux satellites de la municipalité. Il devient le Capitole des Lyonnois, l'administration du département et celle du district y vont délibérer avec les commissaires des sections, sur les moyens de sauver la cité. C'est là que les autorités tutélaires présentent un centre de réunion à tous les ennemis de l'anarchie.

Les bataillons des sections, bientôt convoqués, courent aux armes; la plus vaste place de l'Europe, celle de Bellecour, voisine de l'arsenal, se trouve en peu de temps couverte de citoyens.

que l'horreur du crime et de la tyrannie transforme en guerriers, dont la bravoure se croit invincible. C'est l'un d'eux, appellé Madinier, qui se charge de mener à la victoire, cette troupe, si empressée de combattre le brigandage et ses fureurs.

Gauthier et Nioche crurent sans doute alors décider le triomphe en faveur des conjurés, en ordonnant aux sections de mettre bas les armes. Ce fut Nioche qui, accompagné de Ledoyen, vint au milieu des bataillons assemblés, leur intimer cette absurde ordonnance. On l'accueillit par des acclamations flatteuses, mais on resta armé; et on le conduisit, ainsi que Ledoyen, au comité des sections, pour qu'il y manifestât en quoi pouvoit consister la paix qu'il offroit.

Là, Nioche cherchoit à s'excuser par d'hypoerites mensonges. Il blâmoit les justes défiances qu'on montroit à la municipalité conspiratrice; il mendioit tortueusement la confiance publique pour lui-même et pour son collegue. « Mais la » méritez-vous »? répliqua à-peu-près en ces termes, le président Freminville. « Votre audace » n'a point étouffé nos souvenirs. Vous avez » signé ce monstrueux arrêté; qui aspire si for-» tement notre sang et nos fortunes; et vous de-» mandez notre confiance!.... Tous vos refus à nos sages et légitimes demandes, et sur-tout votre impudente apologie de la plus infâme des municipalités, démontrent votre connivence avec elle, et justifieroient plus que nos défiances. Allez, nous professons la république; mais nous voulons le regne de la loi. L'oppression municipale est insupportable pour des républicains tels que nous. Nous sommes réunis pour lui résister... Vous voudriez que nous déposassions les armes; mais auparavant, renvoyez vos troupes, retirez vos canons, et suspendez de ses fonctions, tout le conseil-général de la commune ».

Nioche mentoit lâchement encore pour se disculper; il nioit qu'il eût eu part à la confection de l'arrêté; il assuroit même qu'on n'avoit point de vues hostiles contre les sections, et que défense étoit faite de tirer sur leurs bataillons; mais tout-à-coup l'airain tonne : et Nioche est convaincu d'imposture.

Un bataillon de section, nominativement appelle par la municipalité, s'étant laissé conduire sans défiance par le traître Barbier, son commandant, devant l'Hôtel-de-Ville, venoit d'y être criblé par le canon, et par plus de trois cents coups de fusils, à l'instant où ce chef en avoit donné le

٠...

La premiere escarmouche fut faite par Challier, des qu'il connut le décret. Accouru à l'Hôtel-de-Ville pour y concerter les moyens d'éluder cette loi, il y rencontre un individu qu'il sait être en relation avec Chasset : "Eh bien! lui dit-il, croit-on » l'échapper? il se levera assez de monde avec " moi, pour poignarder vingt mille citoyens; et 99 c'est moi qui me réserve de t'enfoncer le glaive " dans la gorge, et d'aller ensuite, à la conven-» tion, le plonger dans le cœur de Chasset». Et bientôt Challier appelle à lui tous les scélérats de la ville, il veut que chacun d'eux soit muni d'une demi-livre de poudre, il court à ce qu'il y avoit déja de bandits réunis pour l'armée révolutionnaire, et leur fait prononcer le terrible serment, d'exterminer tout ce qui n'étoit pas sansculotte (1), mais sur-tout les girondins, itérativement désignés par les noms de rollandins, de modérés et de feuillantins.

Le moyen d'exécution consistoit à completter le désarmement des bons citoyens et l'armement

<sup>(1)</sup> C'est le même serment déja cité, où le girondisme est désigné par ces mots : rellandins, fenillantins, modérés, égarés, égoistes, etc.

des brigands: à réunir tout - à - coup ceux-ci par le tocsin et le canon d'alarme : à s'emparer de. toutes les personnes appellées suspectes: à mettre en activité ce tribunal révolutionnaire, tout réprouvé qu'il étoit, et à ne quitter les armes, que quand les riches auroient été dépouillés, la ville purgée, et tous les rebelles vaincus. Ainsi l'avoit réglé le comité de salut public lyonnois; mais Challier avoit des vues plus vastes : étendant les mêmes mesures à toute la France, il vouloit en outre, que Lyon donnât l'exemple de remplacer les administrations et les tribunaux par des cours martiales, qui jugeroient dans les 24 heures, et condamneroient même à mort, ceux qui ne seroient accusés que d'avoir tenu des propos inciviques (1).

Ces plans, non moins vastes qu'atroces, exigeant toutes les forces de la conjuration, elle écrivoit à Gaillard, qui étoit à Paris, de revenir avec un renfort de brigands, pour servir de chefs: ou bien de faire révoquer le décret du 15, qui leur mettoit tant d'entraves, et que ses camarades

<sup>(1)</sup> Ces deux plans se sont trouvés dans les papiers de Challier, H. et P. Nos. LXXVI et LXXVII.

appelloient avec douleur, le décret de la contrerévolution (1).

L'excès du mal enfanta le désespoir; et ce fut le désespoir, qui trouva le remede aux maux affreux dont on étoit inévitablement menacé. Il falloit périr, ou secouer le joug de ses barbares tyrans; on en saisit la premiere occasion. Elle se présenta dans l'exécution d'une loi du 21 mars, qui vouloit que les assemblées primaires se formassent pour nommer, dans chaque section, un comité particulier de surveillance. La municipalité, qui y avoit déja provisoirement pourvu, par des brigands à sa dévotion, et qui craignoit d'ailleurs que la réunion des citoyens n'établit des rapprochemens capables de communiquer à tous l'indignation de quelques-uns, et de rendre cette indignation plus terrible, en la rendant plus générale, voulut contraindre le département à retarder la convocation. Mais il insista; et les assemblées se formerent, en annonçant, des leur début, que les alarmes de la municipalité n'étoient point vaines, car les sections se déclarerent aussi-tôt en nermanence.

La municipalité des-lors ne contint plus sa

<sup>(1)</sup> Séance des Jacobins, 20 mai.

rage et son désespoir; elle conduisit contre les assemblées, la force armée qui les dispersa. Dans la nuit suivante, elle emprisonna des présidens et des secrétaires de sections, ainsi que beaucoup de membres de celle du Port du Temple, et une grande quantité d'honnêtes citoyens. Ainsi révoltée contre le peuple assemblé, contre la loi même, elle s'étaya de son comité de salut public, pour dissoudre cette permanence par un arrêté pris en commun. Le département le cassa, en enjoignant en même-temps aux clubistes, dont les comités de surveillance étoient provisoirement composés, de faire place aux citoyens que les sections venoient d'y nommer.

Le glaive étoit tiré de part et d'autre : ici le département, avec tous les bons citoyens, et sons les auspices rassurans d'une loi qui les autorisoit à « repousser la force par la force »; là, tous les brigands, avides de sang et de pillage, ayant à leur tête le comité de salut public et la municipalité, sous les auspices encourageans de la féroce anarchie. De quel côté se tournera la victoire? Pour se disposer à l'arracher, ces derniers s'occupent d'angmenter leurs forces. Ils envoient recruter dans les campagnes, les paysans qu'ils ont pervertis, ils rappellent des dragons occupés à la

de la Saône, s'étoit divisée en deux détachemens. L'un s'avançant par des rues, à travers des tirailleurs postés aux fenêtres, dans les allées et dans les caves, parvenoit à l'entrée de la rue St. Pierre, qui aboutit à la place des Terreaux. Là, se trouvoit en face, Riard avec sa troupe et du canon. Il fait un signe de pacification, et venant seul au devant des citoyens, il les porte à s'approcher pour l'entendre. Le premier qui se présente, est tué d'un coup de fusil, commandé par Riard, qui se jette à l'instant dans l'embrasure d'une porte, en donnant, avec son chapeau, le signal à sa troupe. Son canon, chargé à mittaille part aussi-tôt; un seu roulant de mousquetterie l'accompagne : des fusillades partent en même-temps des maisons voisines, où les conjurés ont aussi posté de leurs satellites. Le détachement tombe presqu'en entier; mais ce qu'il en reste, forcé de se replier sans pouvoir emmener ses canons, ne veut partir qu'après les avoir déchargés contre les assassins. Encore terrible dans sa retraite, il ne quitte pas ce lieu funeste sans en tuer un grand nombre.

Les débris de ce corps et ceux de la premiere colonne, aux côtes desquels la mort a moissonné tant de concitoyens, ne sont-ils point allé mettre à l'abri du danger, une vie si miraculeusement condonc pas aujourd'hui; allons nous emparer
des membres du département, des présidens et
secrétaires des sections; faisons-en un faisceau,
que nous mettrons sous la guillotine, et nous
nous laverons les mains dans leur sang ».

Ces membres du département venoient de pousser à bout la fureur des conjurés, par un grand acte de vigueur. Une section s'étant d'elle-même formée en bataillon sur sa place d'armes, pendant les attentats précédens de la municipalité, le département avoit enjoint à toute la force armée des autres sections de se tenir prête à suivre cet exemple, au premier signal de la générale. Mais l'étendard de la révolte étoit levé par les conjurés; leur comité de salut public prononça que cette réquisition de l'autorité supérieure resteroit sans effet.

Néanmoins toutes les sections se préparent et s'agitent; sur l'avis de la derniere menace de Challier, elles demandent qu'il soit mis en prison. Elles déclarent que la municipalité a perdu leur confiance. Le département, pour s'aider dans ce que cette conjoncture avoit de critique, les invite à lui envoyer quelques-uns de leurs membres pour concerter avec eux le salut de la cité. Ceux-ci s'y rendent avec le zele du bien. Gauthier et Nio-

heure que cette derniere attaque est commencee, et le voilà qui vient, à six heures et demie, sur la place du combat, pour le suspendre par de trompeuses propositions d'accommodement. Peu s'en fallut qu'il n'y fut sacrifié par l'indignation publique; mais de braves grenadiers des sections l'enleverent aussi-tôt aux besoins des brigands, comme au ressentiment des citoyens qui menaçoient ses jours. Transporté à l'arsenal, il y répéta, pour se disculper devant le comité et devant le département, les mêmes impostures que son collegue Nioche avoit débitées avant lui.

Le combat s'étoit rengagé de nouveau avec le même acharnement, lorsqu'à dix heures environ, les conjurés, désorientes par l'absence de Gauthier, écrivirent au comité pour demander une suspension d'armes et la reddition des deux commissaires. On leur répondit par l'arrêté qui suspendoit le conseil-général de la commune; et Gauthier, dont la frayeur assouplissoit la perfidie, ajouta son approbation à cet arrêté, en déclarant par écrit, qu'il étoit libre et comblé d'égards.

Les deux représentans autoriserent même formellement alors une notification qu'on envoya faire à la municipalité de se retirer de l'Hôtel-de-Ville; et comme elle y retint les deux citoyens qui la lui porterent, ces représentans écrivirent ensuite pour les réclamer. Ils lui enjoignirent euxmêmes de se rendre, et donnerent l'ordre aux troupes requises par eux, de se retirer dans leurs casernes.

La municipalité s'en vit abandonnée vers trois heures du matin; beaucoup de ses autres satellites se découragerent et disparurent. Elle se trouva réduite à un petit nombre de défenseurs, avec lesquels elle se replia dans l'Hôtel-de-Ville. Mais le blocus qui s'ensuivit, obtint la place une heure après. Le commandant des sections y fit, à cheval, une entrée triomphante. Les conjurés vaineus furent saisis; on les conduisit en prison à travers un peuple furieux, à la vengeance duquel on eut bien de la peine à les soustraire.

Tel fut ce combat affreux, pendant lequel les Lyonnois se signalerent par un courage invincible, et par une loyauté pleine de compassion envers leurs prisonniers, tout indignes qu'ils en étoient. Les conjurés, au contraire, se livroient envers ceux des citoyens qu'ils avoient pris, à des actes harbares dont j'ai voulu épargner le détail au lecteur, déja trop oppressé de tant de scelératesse. Ne pouvois-je donc pas me dispenser de lui dire queles municipaux égorgeoient de leurs mains

dans l'Hôtel-de-Ville les citoyens enlevés des bataillons, et que, considérant avec joie leurs cadavres. ils outrageoient en eux la nature, la justice et le courage? Ne pourrois-je pas me dispenser de dire, qu'après avoir fait tirer sur une multitude sans armes, près du quai; avant l'affaire, ils avoient jetté dans le Rhône, les blessés, comme les morts? Oserois-je dire que les femmes des conjurés, non moins féroces qu'impudiques, s'amusoient à mutiler les mourans encore sensibles, en leur arrachant avec le dernier soupir, les attributs de la virilité? Ah! j'ai déja narré tant de crimes, et i'en ai encore tant à raconter, que je crois pouvoir glisser sur les horribles particularités de cette premiere catastrophe! Puisqu'ici les Lyonnois, dégagés du joug de la tyrannie, respirent quelques instans, qu'il me soit permis de respirer un peu moi-même dans l'histoire de leurs malheurs. . Ce qui se passa dans la capitale à cette époque, ne laissa pas douter, que le combat livré par les anarchistes à Lyon, ne tint à l'ensemble de leur complot. L'issue en fut différente, parce que les opprimés ne se trouverent pas les mêmes hommes, ni pour l'opinion, ni pour le caractere. A Paris, où le girondisme seul fut aux prises avec les montagnards, la victoire leur resta. A Lyon, où, sans systême

système et sans ambition, l'indignation contre le crime soutint le combat, les suppôts de la montagne furent vaincus. Le girondisme devoit l'êtne par cela même que, n'étant qu'une faction, il étoit odieux à beaucoup, défendu par très-peu, et combattu par un grand nombre. Mais les mentagnards, vainqueurs à Paris, ne pouvoient l'être dans une ville où s'elevoit contre eux, non simplement la colere d'un parti rival, mais celle de tout un peuple, plein de tout le courage de la probité. Ce ne fut que douze mois après, que leur faction se vit vaincue dans:la: capitale, par les forces que leurs crimes avoient accumulées contre eux. La tardive révolution thermiderienne, assez semblable par quelques circonstances avec celle que je viens de décrire, n'en a encore été qu'une imparfaite imitation. Les différences sont trop sensibles à l'observateur, pour que je sois obligé de les faire remarquer.

En des conjonctures moins dissemblantes, la marche des Parisiens, somparée à celle des Lyonnois, prouve que les villes, autant que les nations, ont leurs caracteres particuliers et distinctifs. Ce vendémiaire de Paris (1), si semblable

<sup>(1)</sup> Le carnage du 13 vendémiaire, an 4 de la république, (5 octobre 1795).

par ses formes, avec le 29 mai de Lyon, en prodaisant les mêmes crimes, a-t-il produit les mêmes phénomenes? Ici, comme là, mêmes prétentions d'inamovibilité de la part de ceux que l'opinion publique repoussoit: même permanence du peuple assemblé contre eux. Ici, comme là, le même homme dirige les ennemis de la volonté populaire : tous les bandits qu'on peut recueillir, sont armés par eux, contre elle; les citoyens sont insidieusement amenés sous le feu qui doit les écraser, et la trahison la plus atroce donne le signal du carnage. Mais à cette époque du combat, cesse la comparaison! On a vu par quels exploits répétés pendant dix heures, les Lyonnois emporterent la victoire : et l'on verra ce qu'ils firent pour en conserver les fruits. Sans vouloir insister sur les différences, je dirai, en général, que depuis les commencemens de la révolution, ces deux grandes villes, agitées dans le même sens et par les mêmes excitateurs, ont donné des résultats différenciés par le naturel de leurs habitans; L'esprit d'ensemble et l'énergie de caractere des Lyonnois, leur assuroient bien plus d'avantages que n'en ponvoient avoir les citovens d'une ville immense et voluptueuse, où l'égolsme qui isole, et le plaisir qui énerve,

and the section

Ü

produisent toujours la basse résignation de la mollesse. Les élans d'un tel peuple, s'il en a, viennent rarement de lui-même, et bientôt s'évanouissent avec la passion étrangere qui les a causés.

A Dieu ne plaise cependant que je veuille déprimer les habitans de cette cité, rivale d'Athenes et de Rome aux beaux jours de leurs artistes, de leurs orateurs et de leurs poètes les plus célebres. Mais ces jours enchanteurs de l'antiquité, furent-ils ceux de la sagesse et de la bravoure? La liberté romaine périt sous les yeux d'Horace, de Virgile et de Cicéron; et le siecle de Périelès et d'Alcibiade ne fut pas celui de Thémistocle et d'Atistide.

La regionale de la companya de la c

er saget of the fact of the saget to the saget of the sag

## LIVRE VIL

Alégresse et générosité des vainqueurs. Souplesse des - conventionnels Gauthier et Niacke; leurs promesses et leur trahison. Les Lyonnois résignés de bonne foi à la république. R. Lindet vient à Lyon. Sa conduite et son départ. Procès de Challier et de Riard. La convention veut les sauver. Leur condamnation et leur supplice. Cette ville devient le quartier-général du girondisme. Députations de tous les départemens fédéralistes. Pré-- sence de Biroteau. Confrance faneste des Lyonnois. Préparatifs effrayans contre eux. Renofisiance de leurs alarmes. Disparition du girondisme. Rétractations craintives de ses partisans. Le courage lyonnois s'électrise par le danger. Nouvelle résolution de vaincre. L'évouement à la guerre. Enthousiasme général. Travaux préliminaires du siege. Premieres opérations militaires. Dénomination de l'armée assiègeante.

L'AURORE du 30 mai ne sembloit paroître sur l'horizon que pour éclairer la liberté, glorieusement reconquise par les Lyonnois. Affranchis

enfin du joug des assassins, qui pesoit sur leng sête depuis si long-temps, ils se livrerent aux transports de la joie, aux douceurs de la sécurité. Chacua d'enx éprouvoit un tressaillement indicible, en revoyant son concitoyen à l'abri du fer homicide. Delà un empressement unanime à contir, ayec une sorte d'ivresse, les uns vers les autres, dans les rues, sur les places, pour s'embrasser, pour se féliciter mutuellement, sans se connoître autrement que par cette marque indéfinissable de probité, dont la conscience de gens de bien pare , leur front. On avoit bien des regrets à donner à six cents d'entre eux qui avoient péri dans ce combat; mais devoit-on pleurer long-temps ces hommes si généreusement dévoués à l'honneur et à la patrie, dont les mânes sembloient venir partager la gloire du triomphe? Illusion délicieuse dont les Athéniens embrassoient la magie, lorsque dans les pompes funebres qui suivoient la victoire, les orateurs charges de célébrer les morts, en évoquoient les mânes glorieux, pour consoler les vivans! C'étoit un délire universel, auguel le cœur se livroit avec d'autant, plus de donceur, que les palmes qu'on veneit de cueillir, n'étoient souillées d'aucun tort. Le combat qu'on venoit de gagner, n'avoit laissé coupable que le parti

celui-ci; en même-temps que le reproche d'avoir provoqué l'amaque avec obstination, de l'avoir engaget avec perfedie, de l'avoir soutenne avec constination provocation provocation de l'avoir soutenne avec constiné provocation perfedie.

Le valimqueur déplora némmoins d'avoir été forcé de vener le sang des conjurés, quelque gangréné qu'il fât. Il s'appitoya sur ses féroces ennemis, parce qu'ils avoient encore la forme humaine, quoi qu'au fond, ce ne fassent que des tigres. Il secourut avec compassion leurs blessés, il ensevelit leurs morts avec respect. Il ouvrit même en faveur de leurs veuves et de leurs orphelius, une souscription considérable de bienfaisance, que la générosité lyonnoise s'empressa de remplir. Par elle, furent enlevés à la misere, à la faim, au trépas même, des races homnivores, qui ne vécurent que pour attendre l'occasion de dévorer d'aussi généreux bienfaiteurs.

Nioche et Gauthier se tronvoient déconcertés par la défaite des stupides brigands, avec lesquels leurs collegues Albitte et Dubois-Crancé, dont ils partageoient le dentenisme, avoient cru pouvoir soumettre Lyon aux orléanistes (1). En

<sup>(1)</sup> Miothe et-Genthier tenoient à la faction Danton,

même-temps que l'audace abandonnoit ces deux conventionnels, de nouvelles découvertes venoient achever de les confondre. Aux portes de la ville se présentoit un bataillon des gardes nationales de Montluel, requis par eux toute à l'heure encore, d'une maniere pressante, sous le faux prétexte que ca représentation nationale étoit insulsitée en leur personne, et que les patriotes se patriotes se patriotes se patriotes se patriotes en leur personne, et que les patriotes se patriotes se patriotes patriotes

ainsi que Dubois et Albitte. Lorsque dans la séance des Jacobins, le 28 frimaire, an 2 (18 décembre 1793), Nioche fut dénoncé « pour avoir adhéré à la suspension de la mu
nicipalité patriote », ce fut Danton qui prit sa défense avec le plus de chaleur, et le plus de succès. « Il démon
tra que, dès son arrivée à Lyon, Nioche avoit donné la 
mesure de ce qu'il devoit faire, en répandant, avec 
Gauthier, la terreur parmi les aristocrates, au moyen 
des mesures vigoureuses qu'ils avoient prises ». Enfin Danton conclut que Nioche avoit « pour lui, les faits et les 
intentions». Celui-ci prouva lui-même que Danton avoit raison. On peut voir ces apologies dans le Journal da 
la Montagne, 2°. 37.

surce des manicipalités, et comme « compables » de tout le sang répandu ».

L'hoppocrisie, cette vile ressource des ames noires en laches, énoir la seule qui leur restac. Ils l'employerent avec la plus basse perfidie. Aussitot for publice une proclamation, dans laquelle ils rejettoient les torts de leur conduite, sur « des " avis alarmans qui les avoient induits en erreur, et ils protesterent qu'ils reconnoissoient la fausseté des impressions qu'on leur avoit données. si lls regarderent même comme demontré, que » les sections, loin de desirer une contre-révolu-» tion, étoient animées de sentimens républi-99 cains, et n'avoient voulu que la réparation des " griefs dont elles avoient à se plaindre ». « Ci-19 toyens19, ajoutoient-ils, en s'adressant aux Lyonnois, « les inculpations dirigées contre vous, sont ss fausses; les représentans du peuple s'empres-99 sent de le publier : ils en porteront l'assurance 99 à la convention nationale (1) 99. Insigne duplicité, dont toute la noirceur ne tardera pas à paroître!

<sup>(1)</sup> Tous ces détails, toutes ces citations, sont consignés dans les procès-verbaux du comité des sections, et des administrations du district et du département.

A dix heures du matin (le 30 mai), ils sortent de l'arsenal, avec les corps administratifs et les membres du comité des sections, pour se rendre à l'Hôtel-de-Ville. En passant près de l'arbre de la liberté, sur la place des Terreaux, tous s'arrêtent, et prononcent ensemble le serment 66 de mainte, nir la liberté, l'égalité, la république une et indivisible, la sûreté des personnes et des propriétés, ils s'engagent formellement en outre de la plus entière soumission aux lois ,.

Dans l'assemblée que tous allerent former ensuite dans l'Hôtel-de-Ville, au milieu d'une foule de citoyens, accourus pour les entendre, Nioche, imperturbablement hypocrite, gémit sur les malheurs de la veille, et promit d'aller lui-même rendre compte à la convention de « l'énergie avec » laquelle les Lyonnois venoient de réprimer les » attentats par lesquels on avoit voulu leur ravir » la liberté». Nous verrons bientôt comment il s'acquitta de sa promesse.

Gauthier ne donna pas des paroles moins trompeuses: il ajouta qu'il « assureroit la convention » des bons principes qui animoient les citoyens » de cette ville ». L'un et l'autre ont rempli leur engagement, s'il suffisoit pour cela de mander ces cheses, en les démentant presqu'aussi-tôt. Ils écrivirent effectivement à la convention, une lettre qui y sut lue, dans la séance du 3 juin, où ils affirmoient, que le mouvement n'étoit provenu que d'un « mécontentement légitime, contre une » municipalisé qui abusoit de ses pouvoirs : et » non d'aucune intention contre - révolution- » naire ».

Ce témoignage étoit la vérité même. Les Lyonnois, je l'ai dit, étoient devenus républicains par raison et de bonne foi. Il eût suffi de l'être alors sincérement avec eux, pour les attacher véritablement à la république. Les girondins qui restoient maîtres de leur ville, les maintiment dans cette disposition, jusqu'à ce qu'eux-mêmes, défaits et dispersés, y eurent perdu leur influence.

Gauthier et Nioche, qui deja s'étoient échappés de Lyon, pour aller respirer à leur aise, loin d'une ville qui leur avoit imposé tant de contraintes, étoient à Chambéry, lorsque la Renommée, portant au loin sa voix désormais sinistre, leur apprit les événemens de Paris, dans les deux journées (du 31 mai et 2 juin), qui virent la convention, subjuguée par des factieux plus hardis, proscrivant une partie intégrante d'elle-même. Alors Gauthier et Nioche, réunis en conseil, avec leurs complices Albitte et Dubois-Crancé, déciderent qu'ils démentiroient eux-mêmes, sans délai, la lettre équitable et vraie que la peur leur avoit arrachée.

La convention venoit de se donner un nouveau comité, sous le nom de salut public. Cette institution, dont ceux d'insurrection avoient fourni le nom et l'idée, ne devoit pas manquer au regne de la terreur. Foyer concentrique de toutes les fureurs de l'ambition et du crime, il usurpoit tous les pouvoirs, subjuguoit la justice, et devenoit le tyran de la convention, comme de la France.

Ce fut à ce comité, devenu le centre de toute correspondance essentielle, que les deux commissaires, conformément à la résolution de leur conseil, se hâterent d'écrire (le 4 juin), que ce Lyon avoit foulé aux pieds les principes et la représentation nationale. Il ne se pouvoit voir de rétractation plus subite, plus fausse, et plus impudente. Gauthier la développa dans un écrit, publié le 9 juin, à Grenoble, où il affirma que la journée du 29 mai des Lyonnois, avoit tous ce les caracteres de la révolte, et, qu'elle étoit une vraie contre-révolution, puisqu'ils avoient mis dans les fers des scélérats qui s'appelloient patriotes. Ne faut-il pas, que la passion du mal

soit forte au-delà de toutes les conceptions, pour l'emporter, je ne dis pas : sur l'empire de la vérité, de l'équité; mais sur le plus ombrageux et le plus indomptable de tous les sentimens innés en nous : celui de l'amour propre, qui ne souffre point qu'on s'outrage soi-même par des démentis aussi formels?

Nioche, de son côté, se transportoit à Paris, pour y faire un rapport dans le même sens, contre ces mêmes Lyonnois, que naguere il flattoit avec tant de perfidie. Ce rapport, sans être aussi calomnieux que celui de Gauthier, n'en étoit pas moins en contradiction avec les déclarations et les promesses qu'il leur avoit faites. On ne pouvoit se méprendre sur la cause de ces infâmes rétractations, qui avoient pour but de capter la bienveillance des Jacobins, dont l'acharnement contre Lyon, étoit si violent, que même près d'un mois ensnite, Bentabolle reprochoit encore à ces deux commissaires d'avoir eu l'air d'en excuser un seul instant les citoyens (1).

La formidable colere dont s'animoit contre cette ville, la toute puissance nouvelle de la faction triomphante, ne pouvoit rien changer à la

<sup>(1)</sup> Séance des Jacobins, 30 juins

détermination des Lyonnois. Ils interpelloient la justice de prononcer sur les monstres qu'ils lui avoient livrés. Challier, Hydins, Riard et tous les autres conspirateurs, enchaînés, ne pouvoient échapper à cette résolution inflexible de la vertu, qui ne vouloit pas que leurs forfaits restassent impunis. Les papiers saisis dans leur domicile, et dans leurs différentes archives, ainsi que leurs correspondances interceptées, mirent au jour la scélératesse la plus profonde et les complots les plus terribles. Tout appelloit un châtiment sévere contre des monstres dont les délits crioient si hautement vengeance, et dont l'existence prolongée sembloit une trop extrême calamité. Néanmoins, observateurs scrupuleux de toutes les formes qui sont propices aux accusés, les juges Lyonnois, craignant de céder à d'autre impulsion qu'à celle de la justice, tinrent son glaive suspendu jusqu'à ce que, par l'accumulation des prenves, ils fussent assurés que c'étoit, non la passion, mais la loi même qui déterminoit à frapper les compables.

- Ce délai d'une intégrité timorée, donnoit à leurs amis l'espoir de les sauver; les deux commissaires les couvroient de leur protection dans les rétractations dont je viens de parler; et la

# LIVRE VII.

Alégresse et générosité des vainqueurs. Souplesse des - conventionnels Gauthier et Nioche; leurs promesses et leur trahison. Les Lyonnois résignes de Donne foi à la république. R. Lindet vient à Lyon. Sa conduite et son départ. Procès de Challier et de Riard. La convention veut les sauver. Leur condamnation et leur supplice. Cette ville devient le quartier-général du girondisme. Députations de tous les départements fédéralistes. Présence de Biroteau. Confiance faneste des Lyonnois. Préparatifs effrayans contre eux. Renaissance de leurs alarmes. Disparition du girondisme. Rétractations craintives de ses partisans. Le courage lyonnois s'électrise par le danger. Nouvelle résolution de vaincre. L'évouement à la guerre. Enthousiasme général. Travaux préliminaires du siege. Premieres opérations militaires. Dénomination de l'armée assiègeante.

L'AURORE du 30 mai ne sembloit paroître sur l'horizon que pour éclairer la liberté, glorieusement reconquise par les Lyonnois. Affranchis

enfin du jong des assassins, qui pesoit sur lent tête depuis si long-temps, ils se livrerent aux transports de la joie, aux douceurs de la sécurité. Chacun d'eux éprouvoit un tressaillement indicible, en revoyant son concitoyen à l'abri du fer homiside. Delà un empressement unanime à contir, ayec une sorte d'ivresse, les uns vers les autres, dans les rues, sur les places, pour s'embrasser, pour se féliciter mutuellement, sans se connoître autrement que par cette marque indéfinissable de probité, dont la conscience de gens de bien pare leur front. On avoit bien des regrets à donner à six cents d'entre eux qui avoient péri dans ce combat; mais devoit-on pleurer long-temps ces hommes si généreusement dévoués à l'honneur et à la patrie, dont les mânes sembloient venir partager la gloire du triomphe? Illusion délicieuse dont les Athéniens embrassoient la magie, lorsque dans les pompes funebres qui suivoient la victoire, les grateurs charges de célébrer les morts, en évoquoient les mânes glorieux, pour consoler les vivans! C'étoit un délire universel, auquel le cœur se livroit avec d'antant, plus de donceur, que les palmes qu'on veneit de cueillir, n'étoient souillées d'aucun tort. Le combat qu'on venoit de gagner, n'avoit laissé coupable, que le parti

sorfaits exigeoit une punition éclatante, au sein de la ville qu'ils avoient désolée, sur la place même qu'ils venoient d'ensanglanter.

Tant de fermeté augmenta les alarmes de leurs protecteurs; elle irrita le courroux de la convention à tel point, que le 3 juillet, recourant aux expédiens extrêmes, cette assemblée ordonna à ceux de ses membres qui se trouvoient à l'armée des Alpes, « de prendre, pour l'exécution de sa volonté, tous les moyens de force nécessaires »; et en même-temps elle rendit tous les dépositaires de l'autorité publique à Lyon, responsables individuellement sur leurs têtes, des atteintes qui pourroient être portées à la sûreté des scélérats, mis en jugement.

La justice lyonnoise ne sut pas mollir devant cés menaces protectrices du crime. Les citoyens, dans leurs sections, demanderent l'établissement du jury pour pronqueer, après le développement des charges et l'audition des témoins. Des défenseurs officieux furent donnés aux compables, et remplirent avec fidélité ce repoussant ministère. L'indulgence s'en mêla; car la condamnation à mort ne tomba que sur deux des plus criminels: Riard et Challier (1). Riard, condamné pour les lâches

<sup>(1)</sup> Les autres scelerats restetent en prison jusqu'après le

et cruels assassinats qu'il avoit commis dans la journée du 29 mai, sur les blessés, vit monter avant lui, sur l'échafaud, Challier qui méritoit de l'y précéder, comme chef des brigands révolutionnaires de Lyon. Challier, convaincu d'avoir dirigé tous leurs complots, et d'avoir prêché le meurtre et le pillage, perdit la tête, le 16 juillet,

siege. Parmi eux, il en étoit un qui mérite une mention particuliere : c'est R. Hydins, scélérat exalté qui, lié avec Dodieu, s'agitoit dans le sens des Cordeliers, et fut commissaire national du tribunal du district. C'est par ses aveux qu'il nous suffira de le démasquer. Dans une lettre du 21 février 1793, il se déclare qu'il déteste d'Orléans et 97 consorts, mais qu'il s'intéresse pourtant au sort de son malheureux fils; et il se flatte d'avoir travaillé de tout » son pouvoir à la convocation de la convention, d'en » avoir même donné l'idée, à l'assemblée législative, dès " le mois de mai 1791 ". - Dans une autre lettre, du 29 avril 1793, il se plaint de ce que le robespierriste Challier et ses clubistes le desservent; il dit que, " dès avril 1790, , il a souri à la liberté, et correspondu avec Mirabeau, 39 Lemonthey, Fauchet, Rolland. Enfin, il se fait un mé-,, rite d'aller propagandiser dans les villages et villes cir-29 convoisines 19. Lorsque jetté dans les fers, Hydins apprit qu'à Paris, Robespierre l'emportoit sur Danton, et qu'à Lyon, Challier alloit être condamné au supplice, le désespoir le porta à se donner la mort : on le trouva pendu dans sa prison.

Tome I. Hist. de Lyon.

sous le ser encore vierge de cette guillouire, à laquelle il avoit en vain dévoué tant de victimes. Un son encore plus juste que bizarre, se jouant de ses complots mentirers, voulut que lui-même se l'essai de cette homicide machine, envoyée de Paris, plus de six mois auparavant, pour satisfaire sa sérocité. Cet essai sut cruel, car il est vrai que l'exécuteur et l'instrument de mort, n'étant point encore exerces, doublerent la peine de ce phenomene de sceleratesse, et la rapprocherent par hasard. de la proportion de ses forfaits. Ses derniers instans ne furent marqués par rien de singulier et de courageux. Après avoir montré dans le trajet de la prison aux Terreaux, une sorte de stoicisme, il avoit pâli, en appercevant l'instrument du supplice; et ses forces l'avoient abandonné, lorsqu'il avoit fallu monter sur l'échafaud. Sans avoir, ni la force, ni la volonté de haranguer les assistans, il avoit subi machinalement son sort, comme les suppliciés vulgaires.

Ainsi finit ce frénétique, sur les derniers instans de qui ses partisans ont débité des fables, propres à faire croire qu'il étoit mort en grand homme. Nous verrons, en son temps, que la convention n'omit rien pour les accréditer et pour illustrer sa mémoire.

R. Lindet, qui parloit alors comme Dubois-Crancé, Albitte, Gauthier et Nioche, revenoit de Lyon, où il s'étoit distingué par beaucoup de modération et d'équité, malgré les désagrémens qu'il y avoit éprouvés. On avoit refusé de reconnoître ses pouvoirs, parce que leur date etoit postérieure à ce jour fatal, qui détruisit l'intégrité de la convention; cependant appellé, comme témoin, aux séances des corps administratifs, il s'y étoit convaincu que les Lyonnois étoient sincérement résignés à la république, qu'ils respectoient la liberté des personnes et la sûreté des propriétés. Il l'avoit même écrit à ses quatre collegues, en leur reprochant leur arrêté du 14 mai, 66 comme étant la source de tous les malheurs de » cette ville »; et il avoit eu le courage de leur dire que, " puisqu'elle vouloit la république, » employer les armes contre elle, seroit un at-,, tentat contre la patrie elle-même (1) ,.

Mais rentré sous la tyrannie conventionnelle, qui s'augmentoit de plus en plus, il parla dans son sens, avec d'autant plus d'inclination et de facilité, qu'il étoit encore emu d'être sorti de

<sup>(1)</sup> Lettre de R. Lindet à Dissis, etc., datée de Lyon, pri juin.

Lyon, avec la peur d'y êure enseume, comme ôtage, dans le château de Pierre-Scize. Il me savoit plus être généreusement véridique, en faveur d'une ville qu'il n'avoit quittée, que parce que sa liberté y étoit sans garantie.

La détermination annoncée authentiquement par les Lyonnois, de conserver les avantages du 29 mai, désignoit Lyon, comme un point central d'insurrection, à tous les départemens que soulevoit l'attentat commis sur la convention, par elle-même. Ils envoyerent en cette ville des députés chargés de ranimer, avec des louanges et des offres de secours, le courage de ses habitans. Le même jour y vit cinquante-deux députations départementales, réunies en un dîner qu'ils leur donnerent. Celle de Marseille leur décerna sur la place de Bellecour, au bruit de l'artillerie, des couronnes de lauriers, comme récompense de la victoire acquise, et comme prix de celle qu'on espéroit d'eux encore. Pouvoit-on n'y pas compter, quand on voyoit ce flatteur augure, accompagné de l'offre, que plus de quatorze villes et de quatre cents villages venoient faire en mêmetemps de toute espece de secours?

Tant de favorables auspices exaltoient la confiante énergie d'une nouvelle administration,

que les circonstances avoient enfantée, et à qui l'autorité principale étoit dévolue. Cette puissance centrale, sous le nom d'administration départer mentale populaire, étoit composée d'individus délégués des assemblées primaires de chacune des communes du département. Son premier acte fut d'adhérer à toutes les députations qui vinrent notifier à Lyon, leur détermination de méconnoître la convention et ses décrets, tant que la représentation nationale resteroit aussi criminellement incomplette. La conséquence nécessaire de cette adhésion, étoit de rejetter la constitution récemment publiée, qui joignoit au vice d'émaner d'un pouvoir illégal, celui d'être odieuse par ses monstrueuses inconvenances. L'assemblée départementale populaire fit résonner au loin cette énergique conséquence, déja répétée de toutes parts; et des députés partirent de son sein pour aller, sur les lieux même qui en retentissoient, répondre aux députations qu'on en avoit reçues, et s'y faire confirmer les promesses qu'elles étoient venu faire aux Lyonnois.

Ces dispositions si actives à une fédération puissante contre la partie dominante de la convention, portoient, il est vrai, toutes les livrées du girondisme. L'assemblée départementale popuhire etoit sous sa direction, et les deputes qu'elle amont campyés dans les départemens, afin de cimenter la coalition proposée, étoient girondins. Pour la dériger. I'm de leurs coriphées proserits, le conventioned Birotean, s'escit jeté dans Lyon. Les Eacobins convent fammement que Rollland I'v avoit suivi : Biroteau s'y trouva seul agusant de ses confreres fugitifs, car il ne faut comptet pour rien, Vitet qui, proscrit aussi, comme étant des leurs, s'y cachoit dans l'obscurité de l'inaction. Biroteau agit ouvertement en faveur de son paris; il visita les sections, et les harangua pour les encourager. Ce ne fut pas tout - à - fait sans sondement, que Conthon, dans la seance du 14 juillet, lui imputa la resolution qu'elles avoient prise, de ne plus reconnoître la convention.

Cette résolution, qui fut suivie d'une illumination générale, et de plusieurs autres expressions d'une joie universelle, n'avoit pas en le même principe dans tous les citoyens. Le plus grand nombre en avoient tressailli, comme de l'affranchissement décidé d'une abominable tyrannie; quelques royalistes s'en étoient réjouis, parce qu'ils y voyoient une chance favorable. Mais les girondistes en triomphoient avec plus de raison: Lyon, que le royalisme avoit négligé, et d'où ils l'eussent eux-mêmes soigneusement banni, s'il s'y fût montré, étoit devenu leur citadelle et la capitale de leur éphémere empire.

Il ne leur manquoit que de s'y réunir tous, pour qu'elle devint une rivale imposante de Paris, où régnoit la faction contraire. Mais leur inhumaine et timide politique, de mettre Lyon entre eux et lui, ne pouvoit que sacrifier cette ville, en achevant de les perdre eux-mêmes. Leur présomption sur-tout détermina ces malheurs. Ils crurent qu'il suffiroit d'opposer la fiere contenance d'une grande cité, avec les apparences d'une fédération départementale et les rassemblemens inanimés du Calvados, pour faire plier vers eux la convention. Et cette perfide confiance, se communiquant aux Lyonnois, les endormit à dessein, dans l'idée qu'ils ne seroient jamais assiégés.

Le girondisme, qui vouloit vaincre uniquement par leur menaçante fermeté, vouloit aussi les empêcher d'engager un combat, dont il craignoit que les royalistes, ennemis des girondins, comme des jacobins et des cordeliers, ne vinssent s'emparer pour vaincre également ces trois factions, et rester maîtres du champ de bataille. Ce n'est qu'à ce motif qu'il faut attribuer la détermination que le

girondiste Guillin fit prendre à la commune, dont il étoit le procureur-général, de ne point s'emparer d'un convoi de trente pieces de canon de 24 et de 16, ainsi que de beaucoup d'affûts de rempart, de caissons, de boulets, qui passoient par Lyon, pour se rendre à l'armée des Alpes et des Pyrénées. Quoique les gens sages prouvassent que la sûreté publique prescrivoit de retenir ces secours, qu'une providence tutélaire sembloit avoir envoyés à la disposition d'une ville qui manquoit de grosse artillerie, le systême girondin avoit prévalu; le convoi étoit parti : et Lyon restoit dépourvu des principaux moyens de soutenir un siege. On se berçoit dans l'inertie de la sécurité, en se racontant que Dubois-Crancé, ayant déja révoqué des ordres, donnés, le 2 juin, à Kellermann, pour qu'il envoyât sur Lyon, une armée considérable: avoit les mêmes raisons qu'alors, de ne pas dégarnir les frontieres, encore plus menacées qu'auparavant.

On ne tarda pas à se détromper, en interceptant les dépêches des commissaires de la convention. On reconnut que Dubois-Crancé et Gauthier, malgré ce danger certain des frontieres, vouloient conquérir cette ville (1). On découvrit

<sup>(1)</sup> Entre autres preuves, la suivante mérite d'être

que, s'attendant à y être incessamment autorisés, ils faisoient contre elle, de formidables préparatifs, et sollicitoient en outre le comité de salut public, de faire filer à leur aide, 15 bataillons de l'armée du Rhin. On vit que, regardant les Lyonnois, comme des ennemis qu'il falloit absolument subjuguer ou détruire, ils proposoient de les dévouer tous à la peine de mort, comme des émigrés contre-révolutionnaires. Ils écrivoient à l'infernal comité, en ces termes : « Si vous voulez » qu'on se réjouisse même de leur châtiment, » autorisez les communes des lieux, où leurs » biens sont situés, à se les partager : un tel dé-" cret vaudra mieux que cent mille hommes, » parce que les pauvres aimeront mieux partager en leurs biens, que de les servir pour leur ar-

remarquée. Je tiens d'un homme qui fut l'agent du gouvernement dans le traité de la France avec Geneve, à la fin de l'année précédente, que, se trouvant à Lyon, à l'époque dont nous parlons, il fut chargé, par quelques Lyonnois, d'aller proposer des accommodemens à Dubois-Crancé dont il étoit assez particulièrement connu, et que celui-ci lui répondit : « Avec tes pacifications, tu m'as déja gâté » l'affaire de Geneve : ne vas pas me gâter celle de Lyon : » je ne veux y envoyer que des bombes».

» gent (1) ». L'on apprit, que par l'ordre de ces deux conventionnels, le général Cartaut arrêtoit à Valence, tous les négocians lyonnois qui se rendoient, par le Rhône, à la foire de Beaucaire; et qu'il emprisonnoit leur personne, et voloit leurs marchandises. Enfin l'on sut que la convention alloit approuver ces vexations horribles. Elle écoutoit avec plaisir, Legendre qui, dans la seance du 11, se travailloit l'imagination pour proposer des mesures plus rigoureuses encore. La convention les adoptoit toutes, elle décrétoit que « le comité de salut public donneroit les or-» dres nécessaires pour détruire les autorités illé-» gales de Lyon, et les livrer au tribunal révo-» lutionnaire; elle ordonnoit de séquestrer les » biens de quiconque avoit pris part à la révolte, ,, destinant ces biens, disoit-elle, aux patriotes » indigens et persécutés; et enfin elle suspen-,, doit les paiemens dûs aux Lyonnois, non-seu-» lement par l'état, mais encore par les parti-22 culiers 22.

Qui croiroit, que Dubois et Gauthier, jaloux de s'approprier les créances des Lyonnois, trou-

<sup>(1)</sup> Lettre datée de Grenoble, 8 juillet. Premiere partie des pieces. No. 76, pag. 155.

verent encore le moyen d'enchérir sur ce décret si horriblement spoliateur? Un de leurs arrêtés, rendu le 19, décida que les débiteurs des Lyonnois « resteroient débiteurs, même en s'acquit-» tant envers les légitimes créanciers », dont les deux conventionnels frappoient les quittances de nullité: comme si le bon droit n'étoit qu'une chimere, esclave de leurs caprices.

On ne pouvoit plus se faire illusion sur la guerre prochaine et sérieuse, dans laquelle on alloit se trouver engagé. Déja, par anticipation au décret du 14, qui la commanda, le conseil exécutif, par l'organe de Destournelles, son président, donnoit l'ordre de faire marcher des troupes sur Lyon. Le quartier-général étoit indiqué à Bourg-en-Bresse. Une colonne nombreuse, accompagnée des conventionnels Reverchon et Laporte, s'avançoit par le Mâconnois; de toutes parts se publicient des réquisitions, assaisonnées des mensonges les plus propres à pousser les habitans crédules et barbares des campagnes, contre cette ville opulente.

D'autre part, on apprenoit que l'ouragan du jacobinisme dissipoit les rassemblemens du Calvados, fléchissoit les villes récalcitrantes, détachoit de la coalition certains départemens, en ébranloit

beaucoup d'autres: le fier Jura se laissoit dompter, et la pétulante Provence commençoit à perdre de son effervescence. Le girondisme alors se déconcerta dans Lyon; ceux qu'il avoit fait mouvoir, revenant sur eux-mêmes, s'effrayerent de la résistance qu'ils avoient faite. Les administrateurs, ne voyant plus que le glaive auquel ils étoient dévoués, envoyerent promptement leur rétractation individuelle à la convention. Ils la prierent de les excepter nominativement du décret de mort, rendu contre les Lyonnois rebelles : promettant, pour titre et pour prix du pardon qu'ils demandoient si humblement, de faire accepter incessamment par les sections, cette constitution, naguere si fiérement resusée (1). Trois mille Lyonnois, qui vouloient partir pour aller enlever de force, des grains achetés et payés, dont les Jacobins de Mâcon s'emparoient, en sont empêchés par ces tremblans administrateurs. Ils se bornent à faire demander ces subsistances à Reverchon et Laporte, par une députation suppliante qui, protestant le repentir général, est chargée d'annoncer que les assemblées primaires, déja

<sup>(1)</sup> Lettre des administ., du 24 juillet, lue dans la séance du 28.

convoquees, vont docilement accepter la constitution.

Effrayées elles-mêmes, ces assemblées se laisserent aller avec le girondisme abattu, qui ne les entraînoit que parce qu'en les exaltant auparavant, il se les étoit attachées. Elles reconnurent effectivement la convention, elles accepterent son code, et lui députerent même quelques-uns de leurs membres, pour qu'en exposant ces actes de soumission, ils en obtinssent en échange la révocation des terribles anathêmes lancés contre elles.

Ce découragement, si inconcevable par son humiliation, avoit lieu, peu de jours après celui où, dans la confiance d'une inébranlable supériorité, l'on avoit, sans crainte aucune des Jacobins, fait tomber la tête de leur agent principal. Le changement étoit affreux. On eût dit qu'il s'étoit élevé du sang corrompu de Challier, des esprits mortiferes, qui avoient asphyxié l'énergie des Lyonnois: de même qu'après les orageuses fermentations de la terre, l'air, chargé de miasmes putrides, introduit dans nos veines, des principes de coagulation et de mort. Ne sembla-t-il pas qu'après cet acte hardi de justice, Lyon eût épuisé son immense indignation, comme après

un effort extraordinaire, le corps tombe d'affoiblissement?

Le girondisme vainon disparoissoit de l'arêne, mais en vain ceux qu'il avoit mis en avant, sollicitoient la grace de la ville, auprès de la couvemtion. Ils n'avoient point à faire à ce senat de. Rome qui s'abstint, dans sa colere, de détruire Carthage et d'achever la conquête de l'Afrique. quand il vit à ses pieds, les Carthaginois implorer sa clémence : si il agrandissoit plus son empire par » le pardon que par la victoire», comme dit Tite-Live (1). Mais la convention qui ne vouloit regner que par la terreur et la mort, ne négligea pas, afin de vaincre et d'asservir Lyon, cette facilité qu'indiquoit la foiblesse de la résipiscence. Les supplians envoyés de cette ville, désespérant du succès de leur mission, et craignant pour leurs personnes, se hâterent d'échapper au danger qui les poursuivoit, et revinrent dans leur patrie.

Pourquoi, se demande-t-on ici, Lyon rentrant dans la classe des villes et des départemens qui, après s'être soulevés contre la convention, étoient

<sup>(1)</sup> Lib. XXX , N. 42.

revenus sous son joug, n'obtenoit-il pas de même, le pardon d'une révolte qui leur étoit commune avec lui? Le secret de cette énigme est dans l'opiniâtreté que le parti d'Orléans mettoit à conquérir cette ville. Après avoir en vain tenté de la gagner, d'abord par le rollandisme, il ne vouloit pas manquer cette occasion de la subjuguer pour son compte, avec toutes les forces de la république, par le moyen des Cordeliers. Legendre. dans sa mission, avoit en vain essayé cette entreprise, sans le secours des armes; Dubois-Crancé. Albitte, Gauthier et Nioche l'avoient mieux engagée, par leur arrêté du 14 mai. Mais l'événement du 29 étoit un trop beau prétexte d'occuper Lyon avec des troupes, pour ne pas en profiter, quoique les Lyonnois pussent faire afin d'éviter ce malheur. Aussi voit-on Dubois-Crancé, dès le 2 juin, requérir « de l'artillerie de siege et de bataille. ,, dix bataillons, deux escadrons,, pour entreprendre la conquête de Lyon, avant que d'y être autorisé par aucun décret : dès-lors il vouloit détourner à son usage, de son autorité privée, les quatre mille hommes que la convention envoyoità Toulon (1).

<sup>(1)</sup> La réquisition qui en fut faite à Kellermann, est datée de Chambéry, 2 juin; R. Lindet pendant son séjour à Lyon, en avoit suspendu l'effet.

Cétoit dans les mêmes vues que Danton écrivoit à Dubois: 66 Si vous ne pouvez forcer par les ar57 mes, cette cité superbe, il faut la réduire en
57 cendres (1). Et ceux qui, trompant sur la réalisé de son repentir, firent excepter Lyon, de
l'amnistie accordée à tous les compagnons de sa
prétendue révolte, étoient, comme les Dubois et
les Danton, les suppôts commus de l'orléanisme.

Ce parti donc montroit dans la convention, une résolution inévocable d'asservir Lyon par la force; il s'acharnoit à n'y voir que des coupables. Plusieurs de ses plus impudens fauteurs, disoient hautement, « qu'ils seroient bien fâchés qu'on » leur ôtât la satisfaction d'y trouver des aristometrates à punir ». Dubois et Gauthier ordonnoient à Reverchon et Laporte de n'avoir aucun égard à la résipiscence des Lyonnois, quel qu'elle pût être, et de poursuivre rigoureusement l'exécution des terribles décrets lancés contre eux (2).

<sup>(1)</sup> La lettre, où Danton s'exprimoit ainsi, à la date du 21 juillet, fut interceptée et publiée par les Lyonnois. Danton crut devoir la désavouer en face de la convention, dans la séance du 21 août.

<sup>(2)</sup> Lettre du 21 juillet, écrite de Grenoble à Mâcon, où étoient Reverchon et Laporte : elle se termine par exiger d'eux le plus profond secret.....

Cette détermination bien reconnue de les traiter en rebelles, quoiqu'ils pussent faire, releva leur courage amolli. Ils se demanderent à euxmêmes, s'ils n'étoient pas encore les hommes du 29 mai; ils se sentirent capables d'une seconde victoire. On eût dit que l'espece de tremblement qu'ils venoient d'éprouver, étoit comme ceux du lion, en qui les frissons de la fievre sont des signes de force, plutôt que des symptômes de foiblesse. La proposition que Dubois leur fit de lui livrer tous leurs chefs, révolta leur loyauté; et celle de s'abandonner sans armes aux tigres qui les menaçoient, souleva encore une fois l'indignation générale.

Ce fut un beau moment pour cette ville, que celui où ils dirent: "On nous croit donc abattus, parce que nous nous appaisons: ne cédonsnous que pour qu'on nous écrase? Lyon connoît la soumission, mais non le joug; l'oppres-

Tôme I. Hist, de Lyon.

Il existe bien d'autres preuves de la résolution de détruire Lyon, dès cette époque, quelque parti que prit cette ville. Un Lyonnois se trouvant à Montpellier, au commencement de mai, fut s'ollicité par quelques initiés qui s'intéressoient à lui, de ne pas retourner dans sa patrie, et d'en faire sortir tout ce qui lui étoit cher. Il lut dès-lurs le plan des horreurs qu'elle a éprouvées depuis.

nation veus encore peser sur mous; ch bien! nous; hui résisterous, ou nous périrons tous : nous voun lons être libres, et nous le serons (1).

L'histoire des temps passés avoit deja prouvé la bravoute et la magnanimité des Lyonnois. Nous avons un dans le Liv. I, pag. 4, qu'an 13e. siecle, ils se souleverent contre la tyrannie, se formerent en milices citovennes, s'affranchirent du joug par plusieurs combats, et se donnerent un gouvernement municipal. Dans des temps postérieurs, nous voyons (1430), les Lyonnois s'opposant à ce que les troupes du prince d'Orange et du duc de Savoie, envahissant le Dauphiné, et les taillant en pieces, à la bataille d'Anthon (près de Lyon). Nous les voyons, après celle de Szint-Quentin (1554), marchant au secours du comte de la Guiche, ensermé dans la ville de Bourg, par seize mille Espagnols, et les empêchant de rien entreprendre contre elle. Nous les voyons, sous de Biragues ( 1567 ), déconcerter par leur vigueur et leurs mesures, les Calvinistes, sur le point de devenir maîtres de Lyon. Nous les voyons (1593), attaquer le duc de Nemours, qui, abusant de son poste de gouverneur, pendant la ligne, profitoit des divisions, pour s'emparer de la ville; ils le poussent de rue en rue, l'acculent contre la montagne de Fourcieres, le saisissent et l'enferment an château de Pierre-Scize. Nous les voyons enfin, ayant à leur tête le libraire, Horace Cardon, repousser les ligueurs et les faire renoncer au dessein d'enlever leur ville à l'empire d'Henri IV.

<sup>(1)</sup> Lettre des officiers municipaix provisoires à Dabois-Crancé, Albitte, etc. en dute du 18 juillet : signée, Bémany, président.

A ce mot héroique qui réveille, dans toutes les ames, l'énergie du courage, avec la conscience de la bravoure, le peuple Lyonnois, quoique voué par état, aux paisibles occupations du commerce, se livre impétueusement au terrible métier des armes, et se prépare aux horreurs de la guerre. Il charge du commandement général, un ancien lieutenant-colonel des chasseurs des Vosges, qui avoit commandé en second la garde constitutionnelle de Louis XVI, Perrin de Précy, homme d'un jugement sain, d'une volonté ferme, d'un courage froid et d'une valeur à toute épreuve. Autour de lui se rassemble un état-major de son choix. La trompette du combat a semblé sonner en même-temps l'annonce de la victoire. L'on prend les armes avec ardeur. Cette ville naguere morne et craintive, est dans l'agitation d'un camp, à la veille d'une bataille, où tout promet des lauriers. La justice de sa cause; le sentiment de son droit, plus encore que celui de ses forces, le souvenir enivrant des précedens succès, exaltent les espérances en de nouveaux triomphes.

Toute la jeunesse lyonnoise, élancée de conditions diverses, par une émulation qui fait oublier rang, fortune, distances, ne connoît plus que le danger de la patrie; elle se rassemble sous

les ordres de Précy, et se rend docilement dans les postes et les casernes où il la distribue. Soumise désormais aux rigides observances de la discipline militaire, sans regretter le bien-être et l'indépendance qu'elle abandonne, elle est en quelque sorte avide des fatigues et des périls de la guerre. Les autres citoyens de tout état et de tout âge, maries et vieillards, venlent aussi partager les honneurs de la désense d'une patrie commune; les femmes même à l'envi s'y consacrent à leur maniere: les doigts délicats de celles qui n'avoient jusques-là manié que le lin et la soie, fabriquent déja des gargousses. La mere, l'épouse, qui n'eurent que des affections tendres, composent la foudre qui doit frapper les dévorateurs des peres et des enfans. Quelques-unes d'entre elles prennent même les armes et le disputeront aux hommes en bravoure (1). Les classes les plus inertes de la société produisent des défenseurs actifs. Celle des domestiques fournit des bazaillons qui ne reeule-

<sup>(1)</sup> On peut citer, entre autres, Marie Adrian, âgée de 17 ans, couturiere, qui servit, comme canonniere, déguisée en homme; et Marie Loliere, femme Cochet, papetiere, âgée de 27 ans, pareillement habillée en homme. Elles ont péri toutes deux après le siege, par le fer des bourreaux.

ront jamais; et l'on verra des ecclésiastiques dans celles des phalanges, dont la pétulance ne pourra se contenir (1). Le reste des habitans va travailles à la construction des redoutes qui, sous la direction de l'ingénieux Chenelette, lyonnois, ancien officier d'artillerie, s'élevent presque soudaine, ment, comme autant de chefs-d'œuvre de l'art des fortifications. L'habile fondeur Schmitt met l'airain en fusion pour multiplier les bouches qui doivent vomir le tonnerre contre l'ennemi : deux fonderies y travaillent sans cesse. Les chevaux de toute espece, que le riche abandonne, servent à composer une cavalerie; l'artillerie trouve des voituriers qui consacrent les leurs à son service. L'enthousiasme général enfante des prodiges : on votera bientôt unanimement dans les sections. l'établissement d'une caisse militaire, pour la formation de laquelle chacun s'empressera de payer la somme à laquelle on l'aura taxé; chacun à l'envi consentira bientôt à la création prévoyante d'une monnoie obsidionale, en papier hypothéqué sur toutes les fortunes particulieres; la bonne foi pu-

<sup>(1)</sup> Témoin: Benoît Nizier Servier, ci-devant curé de St.-Georges, et depuis, premier vicaire de l'évêque Lamourette, qui servit comme quartier-maître: il a été fusillé après le siege. On en pourroit nommer beaucoup d'autres.

blique lui donnera le crédit le plus certain et le plus invariable.

L'ardeur guerriere des Lyonnois ne se contenoit déja plus dans l'enceinte de leur ville et de leur territoire. Ils virent bientôt où ils pouvoient porter plus utilement ce seu qui s'échappoit de sa sphere. S'assurer des lieux propres à faciliter les approvisionnemens, en tenant l'ennemi éloigné, devoit entrer dans les premiers plans de leur tactique. Les villes de Saint-Etienne et de Mont-Brison leur offroient ce double avantage. La premiere, où ils pouvoient s'emparer d'un ample dépôt d'armes, appelloit d'ailleurs leur présence, pour un mouvement séditieux, dont il leur importoit de maîtriser l'effervescence. La seconde les attiroit par une conformité de sentimens antianarchiques et d'inclinations martiales, que leur exemple avoit aiguillonnées. Freres des Lyonnois pour la valeur, exaspérés par des vexations du même genre, les Mont-Brisonnois ne différoient d'eux que par un républicanisme moins sincere. Saint-Etienne, qui oùvroit l'entrée du Velay, fut bientôt occupé par une petite troupe lyonnoise; et Mont-Brison, la clef de l'Auvergne, vit arriver dans ses muts, un certain nombre de cavaliers lyonnois auxquels tous les braves habitans de cette ville furent bientôt réunis.

Voilà les hommes que l'oppression jacobite qualifia de rebelles à la volonté nationale, dans la vue de soulever contre eux, cette classe immense qui, crédule et barbare, ne veut que des calomnies et des mots pour se livrer à sa férocité naturelle. Combien cette dénomination dût être efficace contre une ville opulente, que la rapacité du brigandage convoitoit : dans ce temps affreux, où la révolution n'étoit plus que l'invasion sanglante des propriétés!

... Les Lyonnois me sont donc pas seulement des fédéralistes, des aristocnates, ce sont des rebelles, contre lesquels on pousse la masse écrasante d'un peuple dévastateur. Eh! de quels noms appellerai-je ceux qui viennent ravager leur malheureuse cité? Que furent-elles, sinon des hordes de barbares, la plupart des troupes qui vinrent camper sous ses murs? Je dis: la plupart; car je sais qu'il y eut de vrais guerriers qui, forcés de se rendre auprès d'elles, s'y conduisirent bien différemment de cette tourbe feroce, que l'Attila de Lyon fit servir à ses fureurs. Non, les Huns et les Vandales, qui désolerent autrefois la France, furent moins barbares que ces Français dénaturés qui, nés de son sein, ont porté de nos jours, la torche et le glaive dans sa ville la plus intéressante. La

qualification de brigands sembloit la plus propre aux Lyonnois pour désigner alors ces ennemis; mais cette dénomination partoit d'une force d'indignation, dont le calme de l'histoire exige que je m'abstienne. L'historien sage et fidele, environné de modération, n'est point comme ce combattant irrité, qui s'exprime avec fureur, dans le feu du combat. Je ne veux rien outrer; mais barbare est le nom, dont la vérité la plus indulgente ne peut s'empêcher de flétrir les assiégeans; et si celui de crancéens, qui leur fut encore donné par les assiégés, n'est que le synonyme de celui de barbares, je consens à les appeller aussi de ce nom, dans la suite de mon ouvrage.

Barbarus, heu, Cineres insistet victor et urbem

Hor. Ep. 6.

Fin du premier volume.

# TABLE DESLIVRES ET SOMMAIRES,

Contenus dans ce volume.

A VERTISSEMENT de l'Auteur.

# LIVRE I.

Introduction. Notice historique sur le caractere politico-moral des Lyonnois. Opinion d'Henri IV sur leur compte. Rapprochement habituel du tiers-état, de la noblesse et du clergé dans Lyon. Excitateurs de la révolution. Assemblée des Ordrés. Députation aux états-généraux. Premiers mouvemens. Renversement de l'antique administration municipale. Création soudaine d'un comité qui la remplace. Incendic des châteaux. Assassinat d'un soldat Suisse. Intrigue pour le rappel de Necher. Complot contre le lieutenant de police. Remarque sur les chefs des séditions d'alors. Origine du surnom de muscadins. Refroidissement de ce qu'on appelloit patriotisme.

Page 1

# LIVRE II.

Début de Rolland et de son épouse dans la lice des révolutionnaires. Premiere municipalité. Fédérations solemnelles, Projet de contre-révolution, découvert. Journalistes de Lyon. Laussel commence sa mission d'anarchie et de sang. Naissance des clubs. Formation du club central. Notice historique sur Challier. Vitet devient maire. Premieres actions remarquables de son ami Niviere, officier municipal. Multiplication des agens de la faction d'Orléans. Massacre de Guillin. Persécution des prêtres et de leurs prosélytes. Querelles ecclésiastiques. Arrivée de l'évêque Lamourette. Députation à la seconde assemblée nationale. Premieres vexations de la municipalité envers les citoyens.

# LIVRE III.

Commandant de la garde nationale, pris dans l'une des plus basses classes du peuple. Le maire Vitet, imitateur de Péthion. L'italien Casati veut l'assassiner, comme un ennemi mortel du roi. Procession hideuse des sans-culottes. Tumultueuse proclamation du danger de la patrie. Agitations concordantes avec les préparatifs du 10 août. Interdiction nouvelle de Challier : sa réintégration victorieuse. Cruautés envers les prêtres. Préliminaires de la septembrisation de Lyon. Son exécution. Particularités de ce massacre. Moyens employés pour en faire un second. Pillage des magasins d'épiceries. Taxe insolente sur les denrées. Acheminement à la disette et à la guerre civile. Visites domiciliaires. Incarcerations nombreuses. Arrivée des Marseillois. Leur refus d'assassiner. Intrigues des clubistes pour maîtriser les élections. Députés envoyés à la convention. Nomination des administrateurs et des juges.

Page 65.

## LIVRE IV.

Connivence machinale des clubistes de Lyon avec les Cordeliers de Paris, Caracteres distinctifs des Cordeliers, des Jacobins et des Girondistes. Ces trois factions se disputent et s'arrachent Lyon. Vitet vient intriguer en faveur de ces derniers. Les Jacobins envoient une guillotine. Manauvres pour accélèrer la mort de Louis XVI. Indignation des citoyens des ports du Temple et de St.-Vincent. Consternation générale. Challier prépare

un grand carnage. Visite domiciliaire de 14 heures. Arrestations innombrables. Epouvantable séance du club central. Complicité de plusieurs municipaux. Le maire Nivière s'oppose au carnage. Commerce sur la liberté des détenus et sur les certificats de résidence. Démission de Nivière. Noirceur des municipaux. Réélection de Nivière. Satisfaction générale. Dévastation du club central. Rage de la municipalité. Dispositions hostiles de de sa part. Proscriptions nouvelles. Les Lyonnois sur la défensive. Conduite équivoque des administrations du district et du département. Faux rapports, adressés au comité de sûreté générale de la convention. Page 99.

#### LIVRE V.

Triomphe du girondisme. Gilibert porté à la mairie, et jetté dans les fers. Bertrand est élu maire. Animosité des Cordeliers et des Jacobins contre Lyon. Rapport à la convention, par le comité de sûreté générale. Tallien, Collot-d'Herbois et Dubois-Crancé s'annoncent pour ennemis de cette ville. Coincidence de ses nouveaux mouvemens avec ceux de Paris, en faveur de d'Orléans. Trois commissaires de la convention, dont deux Cordeliers, envoyés à Lyon. Legendre et son licteur. Challier et

sence de Biroteau. Confiance funeste des Lyonnois. Préparatifs effrayans contre eux. Renaissance de leurs alarmes. Disparition du girondisme. Rétractations craintives de ses partisans. Le courage lyonnois s'électrise par le danger. Nouvelle résolution de vaincre. Dévouement à la guerre. Enthousiasme général. Travaux préliminaires du siege. Premieres opérations militaires. Dénomination de l'armée assiégeante. Page 212.

Fin de la Table des Sommaires.

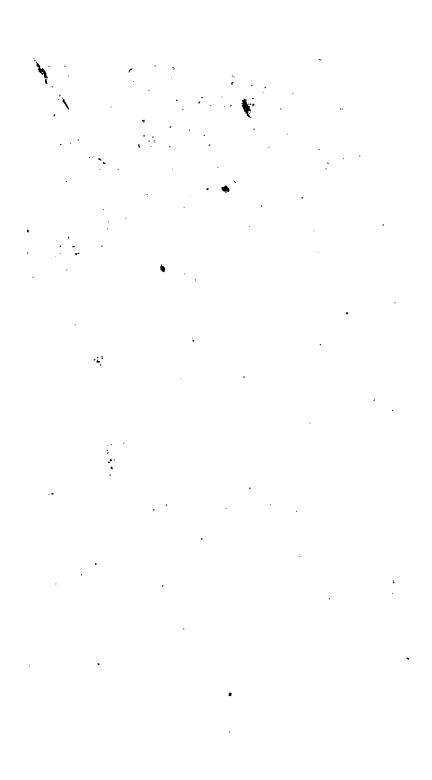

# HISTOIRE

# DU SIEGE

# DELYQN,

Des événemens qui l'ont précedé et des désastres qui l'ont suivi, ainsi que de leurs causes secretes, générales et particulieres;

# (Depuis 1789 jusqu'en 1796;)

Accompagnée d'un Plan où sont indiqués les actions principales, les batteries des combattans, les lieux incendiés et les édifices démolis.

> Sed si tantus amor casus cognoscere nostros, Quanquam animus meminisse horret, luctuque refugit, Incipiam..... Eneld. L. 2.

### TOME SECOND.

#### A PARIS,

De l'imprimerie de Le CLERE, Libraire, rue Saint-Martin, près celle aux Ours, Nos. 254 et 89.

# ET A L Y O N,

Chez Vc. Rusand, Libraire, rue Merciere, vis-à-via celle Tupin.
J. DAVAL, Impr.-Libraire, rue Merciere, No. 51.

M. DCC. XCVII. AN 5.

· . . • •

## HISTOIRE

## DE LA RÉVOLUTION

FRANÇAISE,. DANS L'A VILLE DE LYON.

## LIVRE VIII.

Situation et forces de Lyon. Arrivée de l'armée ennemie. Trahison dans l'attaque. Défection des Marseillois. Avantages des Lyonnois. Effets des impostures débitées contre eux. Apparences républicaines. Proclamation des représentans. Réponse magnanime du peuple. Préparatifs du bombardement. Infamie du fauxbourg de la Guillotiere. Batteries des assiégés. Découragement des représentans. Contraste de barbarie et d'humanité. Nouvelle proclamation. Réponse généreuse. Premier bombardement. Son interruption. Mensonges de Dubois et Gauthier. Second bombardement. Explosion de l'arsenal; embrâsement d'un immense quartier. Alégresse des représentans. Fausseté, ineptie et méchanceté de leurs rapports.

J'ENTRE dans les horreurs de la guerre, et dans les détails d'un siege non moins mémorable par ses Tome II. Hist. de Lyon.

malheurs que par ses exploits. Mais transporté de l'enthousiasme qui exalte les Lyonnois au-dessus de leur infortune, je plane sur elle, sans en voir autre chose que ce qui tient à leur héroïsme; et j'écris dans l'élément même de leur bravoure.

Si le courage connoissoit les calculs d'une prudence ordinaire, il eût frémi, dans cette conjoncture, en se voyant très-peu de moyens de résistance, au milieu d'une ville que son site et sa construction rendoient presqu'impossible à défendre.

Lyon, situé en partie sur la pente de deux montagnes séparées par la Saône, regne en amphithéatre le long de sa rive droite, et descend en plaine, entre sa rive gauche et le cours du Rhône. Cette ville, que la Saône partage dans toute sa longueur, présente une façade d'une demi-lieue, presque sur la même ligne, le long du Rhône, au-delà duquel est la vaste plaine des Brotteaux. Deux ponts y communiquent: l'un, aboutissant au fauxbourg de la Guillotiere, en porte le nom; et l'autre, jetté 600 toises au-dessus, est le pont Morand. Trois seulement restoient sur la Saône, dans une longueur contournante d'environ 1800 toises; et le territoire de Perrache, qui se prolonge de demi-lieue, entre les deux

rivieres, en forme de presqu'isle, depuis la ville jusqu'au confluent, tient au continent par le pont de la Mulatiere.

Cette cité si difficile à parçourir, et d'un circuit de plus de dix mille toises, étoit ceinte, à l'ouest, par un demi-cercle de vieilles murailles caduques qui, tenant de ses deux bouts, aux rives droites de la Saône, embrassoit la montagne de Fourvieres et son amphithéatre (1). Celle de la Croix-Rousse portoit une ligne de fortifications qui, quoiqu'imparfaites et dégradées, offroient, au NORD, une assez forte défense depuis la rive gauche de la Saône, jusqu'à la rive droite du Rhône (2).

A l'est, c'est le Rhône, bordé d'un beau quai bien découvert, qui confine la ville; et le suri n'est enfermé que par la jonction de ce fleuve avec la Saône.

A d'aussi foibles défenses, dans une situation

<sup>(1)</sup> Ces murs avoient été construits en 1364, par l'ordre de Charles V, dit le Sage, après la prise du roi Jean.

<sup>(2)</sup> Les Lyonnois éleverent à la hâte cette fortification, en 1636, lorsque Galas s'avançoit, avec les armées impériales, jusqu'à St.-Jean-de-Lône, pour conquérir la Bourgogne. La sécurité depuis lors, avoit laissé dégrader ces murs et ces bastions.

aussi désavantageuse, l'intelligence et l'activité des Lyonnois venoient d'ajouter précipitamment quelques redoutes dans la partie septentrionale que l'ennemi menaçoit déja; et les murailles en terre, qui forment tous les enclos des fauxbourgs, se transformoient en retranchemens, où l'on pratiquoit des meurtrieres. L'habile Schmitt voulut en vain couler des pieces de 16 et de 24, la trahison de ses ouvriers l'en empêcha; et quoique, par ses soins, l'artillerie lyonnoise ait fini par être de cent pieces d'un petit calibre et de deux mortiers, néanmoins on n'avoit alors que quarante pieces, tant de 4, que de 8 et de 12.

Telle étoit toute la force artificielle et locale de cette ville, que Dubois a depuis osé représenter aux ineptes Jacobins, comme plus fortifiée que Mayence, par l'art et la nature (1); et à la défense de laquelle il crut voir alors concourir quarante mille hommes armés et 300 pieces de canon (2). Il est vrai que les Lyonnois exagérant leurs forces, lorsqu'ils répondoient aux menaces de Dubois-Cran-

<sup>(1)</sup> Séance des Jacobins, du 28 du premier mois. (19 oct. 1793.)

<sup>(2)</sup> Troisieme et derniere partie de la rép. de Dub. Gr. aux Enculpations de Couthon et de Maignet.

cé, estimoient sur le nombre des individus de la garde nationale, celui de leurs combattans, et se vantoient d'en avoir quarante mille. Mais la vérité est que, les innombrables clubistes étant retranchés, les gens âgés ou peres de famille ne pouvant être employés que dans l'intérieur, pour contenir les malveillans: l'armée agissante au dehors et dans les postes avancés, se trouvoit n'être que de huit mille défenseurs. La gendarmerie et le guet à cheval, qui en faisoient partie, y composoient une foible cavalerie de cent vingt hommes.

Enfin, les munitions de guerre consistoient en 72 milliers de poudre et une médiocre quantité de boulets. Les munitions de bouche suratout se trouvoient insuffisantes pour soutenir un siege, dans une ville de cent quarante mille ames. Elle étoit même à la veille d'une pénurie absolue de subsistances, dont les Lyonnois se doutoient d'autant moins, que leurs administrateurs girondins avoient assuré qu'elles étoient abondantes. Cette erreur qui avoit endormi la prévoyance du citoyen, servoit l'appréhension que le girondisme avoit de laisser obtenir aux Lyonnois, une victoire dont cette faction redoutoit les suites.

Qui ne frémit maintenant d'entendre Dubois-

Crance écrire au président de la convention (le 6 août), qu'il va attaquer « avec vingt mille , braves républicains » cette ville aussi foiblement pourvue; et qu'il fera pleuvoir sur elle, 44 des bombes et des boulets, une heure après la » sommation ». Ce n'étoit point une vaine menace, car les arrangemens étoient pris pour qu'elle s'exécutât dans toute sa rigueur. Une colonne se dirigeoit, par le Dauphine, sur la Guillotiere; celle que présidoient Reverchon et Laporte, avoit ordre d'avancer, par Villefranche, avec les gardes nationales des départemens d'alentour (1): les troupes requises dans ceux du Puy-de-Dôme et de l'Ardêche, devoient arriver par St.-Etienne, en même-temps que Dubois-Crancé viendroit par les hauteurs de la Croix-Rousse, avec douze bataillons de 400 hommes chacun, cinq

<sup>(1)</sup> Reverchon et Laporte en avoient requis de leur côté 13,200, par ordre du 5 juillet; et l'on voit, dans une lettre du 20 septembre, au comité de salut public, que pour accélérer les requisitions, ils accordoient, ainsi que Javogue, une indemnité de 3 liv. aux femmes de ceux qui marchoient contre Lyon, et de 20 sols à leurs enfans.

Les requisitions de Couthon, faisant lever l'Auvergne en masse, produisirent 25,000 hommes qui, n'arriverent que dans le courant de septembre.

escadrons, cent canonniers et 12 pieces de canon, Mais la simultanéité de ces différentes marches fut dérangée par divers obstacles; les troupes que conduisoit Dubois-Crancé, furent les seules qui n'en connurent point : il se trouva le premier avec elles, devant Lyon, au poste indiqué. Dix mille hommes de requisition vinrent incontinent le renforcer; et quantité de clubistes, échappés de la ville, accoururent pour augmenter de quatre compagnies, son armée. Qu'on ajoute à ces forces déja si nombreuses, ceux des clubistes qui restoient dans la cité, pour en seconder les ennemis par mille trahisons, mille stratagêmes; et l'on commencera par s'effrayer de leur supériorité numérique sur les assiégés.

Comme l'armée crancéenne ne se forma que successivement, ceux-ci eussent pu sans doute en dissiper les premiers rassemblemens, s'emparer de son artillerie et enlever Dubois-Crancé, déja établi en quartier-général, dans le château de la Pape: ce hardi succès eût dès-lors irrévocablement décidé la victoire. Mais économe du sang de ses nouveaux guerriers, et fidele à la résolution de se borner à repousser la force par la force, le général Précy s'abstint de toute agression; il poussa même la délicatesse, jusqu'à se

refuser à l'enlevement de treize bateaux de sarines destinées aux troupes ennemies, qui lui furent presqu'abandonnés, plus de deux jours, sur la Saône, au port de Neuville. On se conduisoit tropalors, comme si l'on eût pu calmer la fureur de Dubois-Crancé, en paroissant douter qu'il voulût réduire Lyon en cendres; mais le crime de saccager une des plus importantes villes de France, étoit bien assez inoui pour qu'on fût excusable de n'y pas croire. Quelques rapports nouvellement saits à la convention, permettoient cette illusion; et Gauthier s'efforçoit de l'entretenir, en publiant dans plusieurs journaux que les Lyonnois avoient tort de s'alarmer, et qu'on ne vouloit réellement pas employer contre eux les troupes amenées sous leurs muts.

Cette confiance, dirigée par une politique amie de la paix, alla courageusement en offrir l'olivier jusques dans l'armée ennemie, à son approche. Le petit nombre de Lyonnois qui l'y porterent, furent d'abord accueillis par les cavaliers de Royal-Pologne, ainsi que par les guides de l'armée des Alpes. Mais fut-il une fraternisation qui n'ait pas été piege pour celui des parús fraternisans qui y portoit de la loyauté? Les Lyonnois se livroient avec franchise aux épanchemens du

cœur, lorsqu'ils furent enveloppés, faits prisonniers, et traités en rebelles.

Il n'y avoit pas une heure, qu'à la suite de la sommation de Kellermann, général en chef, Dubois-Crancé et Gauthier avoient aussi sommé Lyon de mettre bas les armes, d'ouvrir ses portes, de livrer ses chefs, d'indemniser l'armée, de donner une gratification à chaque soldat: lorsqu'empressé de tirer avantage de la trahison, Dubois-Grancé la fit suivre d'une décharge d'artillerie contre le premier poste des Lyonnois; ceux-ci riposterent vivement, et les assaillans furent repoussés dans leur camp. Ce fut le jeudi 8 août, dans la plaine de Roy, sur le plateau de la Croix-Rousse, à demilieue de la ville, que cette premiere affaire se passa.

Le bruit du canon qui l'annonça de loin, ne put en apprendre aussi-tôt les résultats dans Lyon; et cet intervalle y fut rempli par de cruelles alarmes. La mere demandoit au ciel, s'il lui rendroit ses fils; et le pere, si du moins ils étoient morts avec gloire. La certitude où l'on étoit que l'attaque n'avoit dû provenir que des barbares, faisoit qu'en flottant entre l'espoir de la victoire et la crainte d'un revers, les yeux se fixoient enfin contre la perspective d'un siege inévitable. Il

n'étoit plus possible de croire à l'humanité de Dubois et de ses troupes; mais il l'étoit d'espérer plus que jamais en sa propre bravoure. Quoiqu'achetté chérement, le succès de cette première défense bannit les sentimens pusillanimes et ranima les espérances. Toutes les lettres qui partirent de Lyon le lendemain, exprimoient, dans l'enthousiasme de cet heureux début, la conscience d'un courage invincible. La convention même en reçut une où les administrateurs, en se plaignant de la perfidie des assiégeans, déclaroient que tous les Lyonnois « périroient plutôt que de retomber » sous le joug de l'anarchie (1) ».

Au ton de ces déclarations, on est dit qu'elles étoient indépendantes de l'attente des secours sur lesquels on avoit compté. Les Lyonnois cependant pouvoient bien ne pas désespérer encore de ceux que les députations du Midi avoient promis; car ils ignoroient que les citoyens de Marseille, au-lieu de partir eux-mêmes, avoient envoyé de lâches mercenaires, que l'argent et la peur pouvoient détourner aisément; ils ignoroient que le département de l'Hérault, refusant la cavalerie promise, ne venoit point seconder les Nismois avancés au pont Saint-Esprit; et ensin ils ne sa-

<sup>(1)</sup> Datée du 9 : lue dans la séance du 12.

voient pas que le général Cartaut dispersoit les uns, et repoussoit les autres, avec une égale facilité (1).

Cependant les assiègeans ne pouvoient encore annoncer à la convention que les avantages remportés par les Lyonnois. Dubois-Crancé lui avouoit l'échec du premier jour, et ne pouvoit pas tout-àfait garder le silence sur les revers qu'il avoit eus le 13, presqu'au même endroit. Ses troupes, avan-

<sup>(1)</sup> Ces stipendiés Marseillais, qui se donneient pour les braves du 10 août, étoient les débris des phalanges girondines de Barbaroux. Arrivés à Avignon au nombre de 2500, ils s'emparerent sans difficulté du château fort, appellé le Palais, qu'ils abandonnerent bientôt sans défense, en fuyant même sans ordre, à la simple nouvelle de l'arrivée de Cartaut, dont la troupe n'étoit que de 150 hommes. Ces supendiés furent pourtant ralliés, pendant qu'environ 800 Nismois venoient occuper le pont Saint-Esprit, avec l'espoir de se voir renforcés incessamment par 400 hommes de cavalerie que l'Hérault avoit annonces, en attendant qu'il pût en envoyer 400 autres. Cartaut, dont la troupe s'augmenta, attaqua les Nismois et les dispersa. De la, il marcha sur Avignon; les stipendiés Marseillois en disparurent à son approche : et leur retraite pusillanime le décida à les poursuivre jusques dans leur ville, après avoir occupé le pont, pour couper, de ce côté-là, tout secours aux Lyonnois.

çant par un terrein dont l'inégalité masquoit leur approche, voulant enlever la redoute de Caluire, gardée par 25 Lyonnois au plus, venoient d'être repoussées à plusieurs reprises, malgré le remplacement successif de leurs premiens rangs, toujours renversés. Mais l'excuse de ces revers sembloit se trouver dans cette phrase ridicule, si souvent employée pour affoiblir la gloire des Lyonnois: «Il est certain que leur ville est rem, plie d'étrangers, de prêtres réfractaires et d'émi, grés qui y dominent (1) ».

Tous les rapports ne tendoient plus qu'à prouver que le royalisme étoit décidément le motif de leur résistance et la cause de leurs avantages. Kellermann aussi tâchoit de le faire croire à la convention. Il se plaignoit de ce que les Lyonnois n'avoient répondu que par des décharges à mitraille, à l'invitation qu'il seur avoit faite de venir célébrer avec lui, dans son camp, l'anniversaire du 10 août (2). Le fameux rapporteur des comités, Barere, ajoutoit à ces témoignages bien équivoques, celui de Sallicety, qui prétendoit se avoir entendu crier dans les cafés et sur les

<sup>(1)</sup> Moniteur, séance du 18 août.

<sup>(2)</sup> Ibid.

29 places de Lyon: Vive Louis XVII; il nous faut 29 un roi pour être heureux (1) 29.

Le plan des destructeurs de cette ville, paroissoit être d'accréditer des inculpations de cette
espece. Dubois répandoit avec affectation, dans
son armée sur-tout, que les Lyonnois avoient
brûlé l'arbre de la liberté; qu'ils portoient la cocarde blanche; que le drapeau des lys flottoit dans
leurs places publiques; que les patriotes étoient
enchaînés, fusillés dans Lyon, et que ses habitans, consternés sous le joug de quelques royalistes commandés par Précy, appelloient des libérateurs.

Rien n'étoit mensonger comme ces malignes inculpations qui, travestissant Lyon en une nouvelle Vendée, aiguillonnoient les troupes assiégeantes, irritoient la convention, exaspéroient tous les républicains de France, réveilloient les royalistes, agitoient les habitans des campagnes, et ranimoient les armées ennemies. Le commissaire des guerres Pâris, qui, apportant une proclamation de Dubois, reconnut la fausseté de ces accusations; et vit la confiance réciproque du peuple et des administrateurs, ainsi que la liberté des délibérations et l'unanimité de tous pour la

<sup>(1)</sup> Séance du 12.

défense de la cisé, écrivir en unin du milleur d'eux, aux représentans, pour prindre cet interessant spectacle, et pour attester que les contents tricolores étoient celles des conardes et des diapeaux. Il dit en vain qu'on ne voyent dans Lyon que les signes du républiquisme, et que les senémens républicains étoient les seuls qu'on y munifestât. La lettre de Pâris, toute multipliée qu'elle fût par l'impression, pour être distribuée à l'armée assiégeante, lui fut soignemement soustraire. Ses chefs lui défendoient de line aucun builletin des Lyonnois, sons peine de mort : ce n'étoit qu'ans prix de la vie qu'elle cât pu découveir qu'ils ne méritoient pas ses furepres.

Il paroît que le comité de salut publia même, n'étoit alors animé contre Lyon, que parce qu'il croyoit à ces perfides mensonges; car il regardoit Pâris comme « un foible politique à qui des de, hors en imposoient »; et les dispositions réelles des habitans de Lyon étoient si mal commes du comité, qu'il ne les regardoit que comme contingentes, car il recommandoit encore aux représentans « d'épargner les Lyonnois, s'ils se soumet, toient : Parcere subjectis et débellare superios (1).»

<sup>(1)</sup> Lettre du 18. signée G. Couthan, L. Carnat, Bibeipierre, B. Barere et Saint-Just.

Ces mêmes impostures faillirent perdre des paysans qui amenoient des provisions dans la ville. Ils s'étoient présentés aux barrieres, avec la cocarde blanche, persuadés que c'étoit le meil-leur des sauf-conduits, aupsès de ceux qui passoient pour n'en porter pas d'autres : arrêtés et conduits au conseil de guerre des Lyonnois, ils furent sur le point d'être condamnés à être fusillés à cause de ce signe anti-révolutionnaire.

C'étoit déja bien assez, pour la convention, que la diversion du siege de Lyon décidât les Autrichiens à s'élancer vers les lignes de Wissembourg, à menacer la Picardie et la Champagne; les Anglais, à se jetter dans Toulon; les Espagnols, à envahir Perpignan; les Piémontois, à pénétrer dans la Savoye; sans que, par ces imputations de royalisme, si impolitiquement répétées dans l'assemblée, on excitât de plus les vendéens à passer la Loire pour se réunir aux chouans; les princes français, à faire porter du secours aux Lyonnois; et l'état-major de l'armée de Condé, à profiter d'une insurrection qui n'étoit d'abord qu'indifférente aux émigrés, parce qu'ils la croyoient girondine.

Un grand inconvénient devoit résulter de ces suppositions; c'étoit de les réaliser. Comment rester fidele à la république, lorsque, sans égard pour cette sidélité, elle écrasoit la ville de bombes et de boulets; lorsque tous les départemens républicains la laissoient périr, sans s'émouvoir: tandis qu'on voyoit les troupes des rois montrer quelqu'envie de la seconder. Placé entre le délaissement et la persécution des Français, l'on étoit bien forcé de tendre les bras aux armées royales étrangeres, pour demander protection contre une marâtre impitoyable qui traitoit les Lyonnois soumis, comme des rebelles qu'elle vouloit exterminer.

Il faut donc bien le dire, puisque l'historien ne doit rien dissimuler : la république alors fit germer elle-même le royalisme dans le cœur de presque tous les Lyonnois. Les femmes, toujours plus promptes àidolâtrer l'autorité d'un seul, préparerent clandestinement des emblêmes avant-coureurs du retour des lys. Tous les rubans blancs, façonnés par leurs mains, se formerent en cocardes, qu'avec mystere, on réserva pour le dénouement. Plusieurs combattans porterent secrettement sur eux, dans le même esprit, des preuves d'espérance en la royauté : quelques-uns en adopterent des signes notoires; et l'on prépara, l'on déposa dans un lieu de réserve, cetétendardaux fleurs de lys, dont il fut parlé

parlé, deux mois après, à la convention (1). Les officiers royalistes de l'ancien régime, employés d'abord par nécessité, pour le service du siege, se trouverent alors agir dans leurs principes: il fut vrai, comme Doppet en accusa les Lyonnois, que parmi leurs chefs militaires, se trouvoient des gens attachés à l'ancien gouvernement par leur affection, ainsi que par leurs décorations et leurs titres (2).

Mais le royalisme continua de rester soigneusement voilé des dehors du républicanisme. Le
girondisme même dominoit encore dans les administrations, au point qu'elles nevouloient pas mettre
en liberté, des prêtres que les clubistes avoient enfermés dans le château de Pierre-Scize, au nom de
la république. Les emblêmes révolutionnaires se
voyoient toujours dans la ville; et si l'on lisoit
sur ses portes: Résistante à l'oppression; ces mots
n'y sembloient être que le complément à cette
inscription: République une et indivisible, qui les
précédoit, et sembloit exprimer le premier vœu
des Lyonnois.

Heureuse la convention, de ce que les Lyonnois.

<sup>(1)</sup> Moniteur, séance du 11 octobre.

<sup>(2)</sup> Ibid.

Tome II. Hist. de Lyon.

crurent ne devoir pas déployer les couleurs du royalisme! Elle étoit perdue sans ressource : car on a su depuis, que tout ce qu'il y avoit de royalistes français, n'attendoient que ce signe pour voler, de tous les points de la France et de l'étranger, au secours d'une ville qui les repoussoit par ses apparences républicaines, même en les attirant par ses dispositions connues. Ainsi Dubois-Crancé se fût trouvé pris dans le piege de ses impostures; et la contre-révolution se faisoit par une force irrésistible.

Le seul indice visible de royalisme se trouva, comme par hasard, dans le filigrane imperceptible de quelques papiers de la monnoie de siege; la fleur de lys qu'on y découvrit, excita des murmures: Laporte en fit le sujet d'une grave dénonciation (1); mais l'on eut bientôt supprimé cet inutile et timide essai des partisans de la royauté, qui ne pouvoit servir que les malveillans.

Les Lyonnois ne leur laisserent plus aucun prétexte de les accuser de royalisme. Leurs discours et leurs proclamations ne porterent plus désormais que l'empreinte républicaine. Ils reconnoissoient, comme les cranciens, la même convention;

<sup>(1)</sup> Meniteur, séance du 5 octobre.

ils acceptoient la même charte constitutionnelle: leurs drapeaux déployoient les mêmes couleurs, étaloient les mêmes devises que ceux de l'ennemi; et en voyant la même cocarde aux assiégeana comme aux assiégés, il en falloit bien conclure que les premiers n'en vouloient qu'à la vie et à la fortune des seconds.

Pour détruire cette opinion qui s'accréditoit, Dubois et Gauthier envoyerent, le 14, une mensongere et dérisoire proclamation, où ils disoient; ce Les représentans du peuple n'ont-ils pas juré le » maintien des propriétés; et les vit-en jamais » manquer à leurs sermens? - Les soldats de la » convention combattent les rebelles, mais ils 23 n'assassinent pas des freres rentrés dans le de-29 voir! - Pourquoi voudrions - nous détenire 2) votre cité? Les richesses de l'état ne se com-, posent-elles pas de celle des citoyens? - En ,, dépit de ceux qui se sont emparé de l'autorité et » ne vous laissent pas seulement la faculté de dé-29 libérer, rassemblez-vous; émettez un vœu de » vrais républicains; réunissez-vous à vos freres » d'armes qui sont campés sous vos murs: la 17 force armée vous cerne de toutes parts; votre sort dépend de la conduite que vous tiendrezs Cette proclamation, destinée à souleves le

peuple contre ses chefs, demandoit qu'il fût assemble, affinden entendre la lecture; et pour en augmenter l'effet, par un accroissement de maux, capable de produire, dans le moment même, l'excès du désespoir: Dubois et Gauthier firent redoubler le feu de leurs batteries, lorsque la dépêche arriva dans la ville. Plusieurs de ceux qui conroient pour l'entendre, surent écrasés; néanmoins elle fut lue : l'indignation contre ses auteurs, fut le seul mouvement qu'elle excita. Le peuple s'occupa d'y répondre, et discuta longtemps. Les dépositaires militaires et civils de sa confiance se tenoient à l'écart, pour ne point gêner ses délibérations. Enfin sa réponse, librement, unanimement résolue, appuyée de vingt mîlle signatures, fut conçue en ces termes : « Ce ne sont plus les délégués du peuple de Lyon; se c'est le peuple tout entier qui vous répond... s) Avez-vous prétendu jetter la division parmi mous, en feignant de croire que les dépositaires ss de notre confiance, sont des usurpateurs de l'ausi torité, et qu'ils la conservent malgré nous?... » Gauthier, témoin de la journée du 29 mai, » doit savoir que le peuple de Lyon ne se laisse 23 pas opprimer par ses administrateurs. Nous so l'eussions dit à l'ancien gouvernement : pour-

» quoi ne vous le dirions-nous pas? Incapables " de courber sous d'indignes fers, nous résisterons » jusqu'à la ruine de notre ville: ... Eh! n'accusez » pas nos chefs de servir les ennemis de la patrie: » ceux qui les servent, ce sont ceux qui veulent » détruire une ville dont le ministere anglais » payeroit bien chérement la perte. — Mais nous " resterons à nos postes; et le peuple ne corres-» pondra plus avec vous que par l'organe de ses » administrateurs. Nous reprenons nos armes » pour défendre, jusqu'à la mort, les droits de 39 l'homme, notre liberté, nos propriétés, et la » sûreté de ceux que nous avons investis de notre 22 confiance. Voilà notre réponse. Si vous êtes assez » esclaves pour vous croire obligés de consom-» mer une grande iniquité, marchez : vous trou-» verez des hommes courageux; et vous verrez ce ,, que peuvent faire de vrais républicains qui dé-", fendent leurs foyers et la loi (1) ".

On pourroit croire que Dubois et Gauthier s'attendoient à cette réponse, ou que leur proclamation n'étoit qu'un piege, car avant d'avoir reçu cette nouvelle preuve de la magnanimité lyonnoise, ils avoient ordonné, dès la veille, à

<sup>(1)</sup> Datee du 15.

Kelliennene, de faire troues les dispositions nécessières pour que, virigt-quame heums après, Il von
fin incendié le long du Rhône, et foncé sur les
hauseurs de la Croix-Rouse (1). Dans l'intervalle
de la dépêche à la réponse, ils avoient encore
écrit au consié de selat public : « Ne soyez point
métoné si biente l'on vous du que Lyon
métoné si biente l'on vous du que Lyon
métoné si biente l'on vous du que Lyon
métoné plus : il fam que la ville se rende, où il
my resteroit pas pierre sur pierre; et maligné lie
monse pité qu'inspire le nom français qu'elle
porte, nous nous flattons de réassar (2) 72.

Rien n'étoit négligé pour cela: les deux représentans faisoient encore venir de Grenoble, beamcoup d'artillerie: îls en demandoient à Auxenre;
et la convention leur envoyoit, avec d'autres forces additionnelles, l'élite de la garnison de Valenciennes. On se disposa donc à chausser promptement la ville, avec des bombes et des boulets
rouges; et comme le bombardement, essayé de
la Pope, ne pouvoit franchir les distances, on sit
passer, dans la plaine des Brotteaux, au moyen d'un
ponton construit auprès, sur le Rhône, quatre
mortiers et quatre pieces de 16. Suivant l'ordre

<sup>(1)</sup> Voyez l'arrêté du 15, nº. 173.

<sup>(2)</sup> Lettre du 15.

donné par Dubois et Gauthier, les mortiers furent placés vers la Guillotiere, en face des deux hôpitaux; et les canons furent braques près des deux autres, deja établis en face du beau quartier St.-Clair, pour le cribler de boulets rouges.

Les habitans du fauxbourg de la Guillotiere favorisoient ces arrangemens pernicieux à la ville. Séparés d'elle par le Rhône, ils étoient une race presqu'étrangere à ses habitans, sous le rapport des mœurs et de la civilisation. Ramas de contrebandiers et de réfugiés de tout pays, ils méritoient bien l'élogieux arrêté qui venoit de les détacher politiquement des Lyonnois, à qui leur naturel malfaisant préféroit de nuire (1).

Le pont qui les lioit encore matériellement avec Lyon, leur fut fermé par l'ouverture du pont-levis qui s'y trouvoit; et son immense longueur (2) fut hérissé de chevaux de frise, dont une batterie du quai défendit l'approche.

Les Lyonnois continuoient les travaux de leur défense. L'extrêmité du pont Morand, au-delà du Rhône, s'enfermoit d'une grande redoute, faite en moitié d'octogone, qui valoit un bastion. Plu-

<sup>(1)</sup> Voyez lettre du 14, au comité de salut public.

<sup>(2) 261</sup> toises et demi.

sients autres furent construites le long du quai; et l'on y sit servir toutes les balles de coton qu'on put trouver dans les magasins des négocians. Des batteries sur la platte - forme de la maison de l'Oratoire, et sur la terrasse des Collinacttes: pour dominer l'ennemi dans son camp des Brotteaux. Enfin le pont de la Mulatiere, les portes de St.-Just et le territoire d'alentour, se garnirent de redoutes, qui par-tout se trouverent placées avec une intelligence dont l'armée assiégeante souvent déconcertée.

Tout-a-coup Dubois et Gauthier le furent en apprennant (le 16) que les Piémontois s'avançoient du côté de Lyon, qui déja pouvoit s'énorguellir de ses succès; et ces deux représentans qui naguere vouloient qu'on n'eût aucun égard à la soumission de cette ville, proposerent alors au consité de s'en contenter; ils lui prouverent même la nécessité de s'adoucir à son égard (1).

Rien, jusques-là, n'étoit en leur faveur. Les petites affaires qui avoient en lieu, étoient restées à l'avantage des Lyonnois. Les troupes ennemies s'en étoient même affoiblies, au point que le seul régiment de Royal - Pologne n'étoit déja plus que

<sup>(1)</sup> Lettre du 16 août.

de 150 hommes; et l'intervalle qui séparoit les assiégés des assiégeans, étoit jonché des morts de ceux-ci. Le nombre en étoit si grand, que l'air en devint contagieux, et que Dubois, croyant trouver dans la peste, un nouveau moyen de réduire les Lyonnois, laissoit les cadavres exposés à l'ardeur du soleil. Peu s'en fallut qu'il n'envoyât la contagion se réunir aux autres fléaux qui désoloient la ville; mais la crainte d'en être atteint lui-même, l'obligea de donner la sépulture à des corps qui déja répandoient l'infection autour de lui.

Ceux des Lyonnois restés sur le champ de bataille, étoient recherchés, par une indigne préférence de l'ennemi, pour être livrés à ses outrages. Un commandant de bataillon, expiré de ses blessures entre leurs mains, fut enterré jusqu'au cou; et Dubois-Crancé, fier de voir son visage pâlissant, vint apprendre à ses troupes, comment on bravoit un Lyonnois mort.

On peut conjecturer par-là, de quelle maniere elles traitoient les prisonniers de guerre, surpris la plupart dans des fraternisations traîtresses, ou dans de perfides pourparlers d'accommodement. Quand ils n'étoient pas massacrés de suite, c'étoit pour être mutilés en détail: leur plus doux sort consistoit dans le supplice des fusillades. Etoient-ils réclames? L'ennemi se contentoit de répondre qu'on ne rendoit pas des « rebelles qui, mis hors de la loi, 77 devoient être exécutés dans les 24 heures 77.

Combien ils tlifféroient de la conduite de ces barbares, les procédés des Lyonnois envers les prisonniers qu'ils avoient faits! Ils les traitoient comme des freres enlevés à un égarement funeste qu'ils tâchoient de dissiper par des actes de bonté. La liberté de nuire, étoit la seule faculté dont ceux-ci fussent privés; et il ne leur restoit à desirer que ce qu'il étoit physiquement impossible de leur offrir.

Mais il est des ames féroces que les exemples de douceur et les traitemens généreux ne sauroient changer, comme il est des naturels bienfaisans qui ne sauroient être détournés de leurs inclinations, par l'atrocité de ceux qui réclament leurs bons offices. Tels se montrerent encore une fois les Lyonnois, lorsque Dubois leur fit demander des chirurgiens pour guérir les blessés de son armée. Ne pouvant lui en céder, ils lui proposerent de recevoir ses malades dans le grand hôpital de la ville, s'engageant de les lui renvoyer fidellement, après les avoir guéris. Dubois accepta; et les soldats furent apportés dans cet hospice,

où, par des soins qui les rendoient à la santé, les Lyonnois les consolerent des blessures qu'il leur avoient faites.

Les apprêts commandés pour incendier la ville par les bombes et les boulets rouges, ne s'accéléroient pas au gré des deux représentans; Kellermann qui en étoit chargé, agissoit avec une lenteur qui supposoit du regret; et soit qu'il voulût retarder l'époque du feu, soit qu'effectivement sa présence fût nécessaire sur les frontieres de la Savoie, pour repousser les Piémontois, il demanda de s'absenter seulement trois jours, à cette fin; et Gauthier partit avec lui pour le surveiller.

Mais l'absence de Kellermann n'empêchoit point Dubois de pousser les préparatifs du bombardement, que les trop foibles canons des Lyonnois ne pouvoient contrarier. « Les bombes sont prêtes, écrivoit-il au comité, (le 18); le feu rouper git les boulets, la mêche est allumée; et si les Lyonnois persistent, nous ferons la guerre, demain au soir, à la lueur des flammes qui déproreront cette ville rebelle. Oui, encore quelques piours, on ira chercher sur quelle rive du Rhône Lyon a existé ». A la maniere ardente dont cette menace se trouvoit reproduite dans tous les discours de Dubois, il étoit aisé de voir que son

intention formelle et son vœu dominant, étoient de l'exécuter.

Néanmoins, pour avoir l'air d'user de tous les ménagemens convenables, il adresse encore aux Lyonnois, une lettre insidieuse, où, supposant de la clémence dans sa conduite, il cherche à jetter de nouveau, parmi eux, la division et la terreur. « Les hommes qui vous conduisent, di» soit-il encore une fois, sont des intrigans coa» lisés avec Pitt et Cobourg: ils ne vous parlent
» de vos droits que pour vous les ravir tous. Que
» gagneriez -vous à résister? Les mortiers sont
» placés, les bombes sont prêtes, les boulets rou» gissent, et la flamme va vous dévorer (1) ».

Ce fut par le peuple même, à qui cette lettre avoit encore été spécialement adressée, que les administrateurs se firent dictez une réponse. Il fut convoqué: et celles qu'il suggéra, prouva l'inutilité des moyens employés par Dubois, pour le séduire et pour abattre son courage.

"De nouveau rassemblé, et persistant dans ses présolutions, le peuple, disent les administrateurs, le peuple nous charge de vous répondre. Malgré votre hypocrite langage, il vous croit

<sup>(1)</sup> Du 21.

» toujours son ennemi, puisque, non-content » de n'avoir jamais agi que pour sa désolation. » vous lui faites de vous-même, une guerre cruel-» le, sans qu'aucun décret positif vous y auto-59 rise.... N'allez pas dire encore que notre sort >> vous touche: notre sort! Que vous importe? » Nous voulons vaincre ou périr. Quel qu'il de-» vienne, une grande gloire l'attend. Nous ne sommes touchés, nous, que du sort de la ré-32 publique dont vous livrez les frontieres. Mais 19 il est plus digne de vous d'égorger vos freres; 3) d'incendier leur ville, que de combattre les arnées étrangeres.... Non, nos portes ne vous » seront point ouvertes : et si vous aimez votre » patrie, marchez contre ses vrais ennemis; vous " nous verrez bientôt nous réunir à vous pour " les combattre (1) ".

Mais, encore cette fois, la lettre de Dubois n'étoit qu'un piege pour détourner les Lyonnois de se garantir des ravages du premier bombardement; car ce fut lorsqu'il les crut occupés à la discuter, que, sans attendre leur réponse, il fit jouer ses terribles batteries (2). Les boulets rouges et les bombes

<sup>(1)</sup> La réponse est du 22.

<sup>(2)</sup> La lettre avoit été apportée à sept heures du soir,

furent jettés contre la ville avec profusion, toute la nuit du 22 au 23: l'incendie s'y manifesta en quelques endroits; mais l'activité des assiégés en arrêta les progrès; et ils riposterent contre la Guillotiere, par plus de 1500 coups de canon, ou d'obus qui y mirent le feu.

Les assiégeans n'avoient pas lieu de s'applaudir des maux qu'ils avoient causés; cependant, toujours constans à tromper le comité, Dubois et Gauthier lui manderent que le quart au moins de Lyon, n'étoit plus qu'un monceau de cendres; que deux mille personnes y avoient été leurs victimes, et que le peuple élevé sur les toits, leur avoit crié grace, sans que ceux qui le gouvernoient, vou-lussent permettre qu'on lui sit miséricorde (1).

C'étoit ainsi qu'il leur plaisoit d'interprêter les cris que, dans une ville bombardée, la surveillance fait entendre pour avertir des maux qu'elle prévoit et commander les secours qui conviennent. Ce n'est pas que les premiers instans de cet affreux spectacle, si nouveau pour Lyon, n'y

le 21; le peuple ne pouvoit s'assembler que le lendemain : la réponse ne put être rendue que dans la nuit du 22 au 23, et le feu avoit commencé des onze heures du soir.

<sup>(1)</sup> Lettre du 24.

enssent causé quelques impressions de tristesse et d'effroi; mais ces sentimens s'étoient bientôt dissipés dans l'agitation qu'exigeoit la nécessité de se préserver du feu ennemi. L'habitude qu'en donnerent les assiégeans, finit par être si hardie parmi les assiégés, que les femmes elles-mêmes se chargerent d'observer la projection des bombes, et d'en annoncer la direction et la chûte.

Les effets de ce premier bombardement, resterent si fort au-dessous des desirs de Dubois et Gauthier, qu'ils n'oserent pas tenter en mêmetemps l'attaque projettée sur la Croix-Rousse. Ils résolurent de recommencer, le 24, avec plus de chaleur: « Ce soir le feu sera plus nourri », écrivoient-ils au comité (1). Il leur falloit absolument, pour les satisfaire, que « Lyon, cette plante véné» neuse, suivant leurs expressions, fût extirpée du » territoire de la république (2) ».

L'impatience qu'ils en avoient, n'attendit pas le soir du jour déterminé; dès quatre heures de l'après-midi, les canons se remirent à vomir le fer embrâsé contre le superbe quartier Saint-Clair; et vers dix heures, les bombes volerent de

<sup>(1)</sup> Lettre du 24.

<sup>(2)</sup> Lettre du 23.

Kellermann, de faire toutes les dispositions nécessaires pour que, vingt-quatre heures après, Lyon
fût incendié le long du Rhône, et forcé sur les
hauteurs de la Croix-Rousse (1). Dans l'intervalle
de la dépêche à la réponse, ils avoient encore
écrit au comité de salut public: « Ne soyez point
» étonné si bientôt l'on vous dit que Lyon
» d'exite plus : il faut que la ville se rende, où il
» n'y resteroit pas pierre sur pierre; et malgré la
» fausse pitié qu'inspire le nom français qu'elle
» porte, nous nous flattons de réussir (2) ».

Rien n'étoit négligé pour cela: les deux représentans faisoient encore venir de Grenoble, beaucoup d'artillerie: ils en demandoient à Auxerre;
et la convention leur envoyoit, avec d'autres forces additionnelles, l'élite de la garnison de Valenciennes. On se disposa donc à chauffer promptement la ville, avec des bombes et des boulets
rouges; et comme le bombardement, essayé de
la Pope, ne pouvoit franchir les distances, on fit
passer, dans laplaine des Brotteaux, au moyen d'un
ponton construit auprès, sur le Rhône, quatre
mortiers et quatre pieces de 16. Suivant l'ordre

<sup>(1)</sup> Voyez l'arrête du 15, no. 173.

<sup>(2)</sup> Lettre du 15.

donné par Dubois et Gauthier, les mortiers furent placés vers la Guillotiere, en face des deux hôpitaux; et les canons furent braques près des deux autres, deja établis en face du beau quartier St.-Clair, pour le cribler de boulets rouges.

Les habitans du fauxbourg de la Guillotiere favorisoient ces arrangemens pernicieux à la ville. Séparés d'elle par le Rhône, ils étoient une race presqu'étrangere à ses habitans, sous le rapport des mœurs et de la civilisation. Ramas de contrebandiers et de réfugiés de tout pays, ils méritoient bien l'élogieux arrêté qui venoit de les détacher politiquement des Lyonnois, à qui leur naturel malfaisant préféroit de nuire (1).

Le pont qui les lioit encore matériellement avec Lyon, leur fut fermé par l'ouverture du pont-levis qui s'y trouvoit; et son immense longueur (2) fut hérissé de chevaux de frise, dont une batterie du quai désendit l'approche.

Les Lyonnois continuoient les travaux de leur défense. L'extrêmité du pont Morand, au-delà du Rhône, s'enfermoit d'une grande redoute, faite en moitié d'octogone, qui valoit un bastion. Plu-

<sup>(1)</sup> Voyez lettre du 14, au comité de salut public.

<sup>(2) 261</sup> toises et demi-

sients autres furent construites le long du quai; et l'on y sit servir toutes les balles de coton qu'on put trouver dans les magasins des négocians. Des batteries furent élevées sur la platte - forme de la maison de l'Oratoire, et sur la terrasse des Collimettes: pour dominer l'ennemi dans son camp des Brotteaux. Enfin le pont de la Mulatiere, les portes de St.-Just et le territoire d'alentour, se garnirent de redoutes, qui par-tout se trouverent placées avec une intelligence dont l'armée assiégeante fut souvent déconcertée.

Tout-à-coup Dubois et Gauthier le furent en apprennant (le 16) que les Piémontois s'avançoient du côté de Lyon, qui déja pouvoit s'énorguellir de ses succès; et ces deux représentans qui naguere vouloient qu'on n'eût aucun égard à la soumission de cette ville, proposerent alors au comité de s'en contenter; ils lui prouverent même la nécessité de s'adoucir à son égard (1).

Rien, jusques-là, n'étoit en leur faveur. Les petites affaires qui avoient en lieu, étoient restées à l'avantage des Lyonnois. Les troupes ennemies s'en étoient même affoiblies, au point que le seul régiment de Royal - Pologne n'étoit déja plus que

<sup>(1)</sup> Lettre du 16 août.

de 150 hommes; et l'intervalle qui séparoit les assiégés des assiégeans, étoit jonché des monts de ceux-ci. Le nombre en étoit si grand, que l'air en devint contagieux, et que Dubois, croyant trouver dans la peste, un nouveau moyen de réduire les Lyonnois, laissoit les cadavres exposés à l'ardeur du soleil. Peu s'en fallut qu'il n'envoyât la contagion se réunir aux autres fléaux qui désoloient la ville; mais la crainte d'en être atteint lui-même, l'obligea de donner la sépulture à des corps qui déja répandoient l'infection autour de lui.

Ceux des Lyonnois restés sur le champ de bataille, étoient recherchés, par une indigne préférence de l'ennemi, pour être livrés à ses outrages. Un commandant de bataillon, expiré de ses blessures entre leurs mains, fut enterré jusqu'au cou; et Dubois-Crancé, fier de voir son visage pâlissant, vint apprendre à ses troupes, comment on bravoit un Lyonnois mort.

On peut conjecturer par-là, de quelle maniere elles traitoient les prisonniers de guerre, surpris la plupart dans des fraternisations traîtresses, ou dans de perfides pourparlers d'accommodement. Quand ils n'étoient pas massacrés de suite, c'étoit pour être mutilés en détail: leur plus doux sort consistoit

## LIVRE IX.

Continuation et chaleur du siege. Vains efforts des présidens de section auprès de Dubois et Gauthier, pour un rapprochement. Atrocités à l'égard de l'hôpital. Bombardement de cette maison des malades et des pauvres. D'horribles incendiaires punis dans'Lyon. Pénurie de subsistances. Rive de Giers tombe au pouvoir de l'ennemi. Mouvement des Mont-Brisonnois en faveur des Lyonnois. Abandon de Saint-Étienne. Prise du général Nicolas. Affaire de Salvizinet. Approche des requisitions d'Auvergne. Les Mont - Brisonnois s'acheminent vers Lyon. Massacre au bourg de Chazelles. Blocus complet. Perte des postes de Pouillonay et de Grezieux. Attaque malheureuse de la Tour de Salvagny. Trahisons continuelles du major-général de l'artillerie des Lyonnois. Notices sur les représentans Reverchon et Javogue. Offre de secours de la part du roi de Sardaigne. Vains efforts des princes français. Voyage du marquis d'Autichamp: Dispositions des émigrés en général, par rapport à Lyon. Frivoles espérances des Lyonnois.

Lors Que Dubois et Gauthier virent les Lyonnois environnés de flammes, de décombres et de cendres, ils leur envoyerent une nouvelle proclamation, non moins insidieuse que les précédentes. Craignez, leur disoient-ils, que votre entiere destruction ne serve d'exemple à quiconque sessitente de vous imiter; pourquoi, en vous soumettant, douteriez-vous de l'indulgence de la convention (1) ?? Mais ce langage d'humanité méritoit d'autant moins de foi, qu'en mêmetemps ils écrivoient confidemment aux Jacobins de Paris: « Nous continuerons ce soir le bom
pardement; périsse Lyon, et vive la république (2) ?; et le feu de leurs batteries ne cessoit pas même, pendant le message du trompette qui apportoit la proclamation.

Cette continuité des canonnades ennemies, et plus encore la multiplicité des travaux nécessaires pour la défense, ne permettoient pas de ramener à de paisibles délibérations, un peuple obligé de combattre sans cesse, et qui d'ailleurs, croyant s'être expliqué suffisamment, ne vouloit plus correspondre avec les assiégeans que par ses administrateurs. La réputation de son énergie ne pouvoit que perdre à l'emploi de ces organes trop

<sup>🛡 (1)</sup> Proclamation du 25.

<sup>(2)</sup> Lettre du 25, à midi.

assouplis par le girondisme. Effectivement, au-lieu d'une réponse conforme aux sentimens des Lyonnois, les pasidens de sections proposerent anx représentans, une nomination respective de commissaires pour traiter de la paix. Mais cette proposition, qui tendoit à terminer la guerre, fut rejettée, par le desir que Dubois et Gauthier avoient de la continuer. Ils refuserent de communiquer avec des autorités qu'ils appelloient illégales, parce qu'ils avoient resolu de « subjuguer Lyon par le 33 feu (1) 33. Le bombardement reprit avec plus de fureur qu'auparavant. Déja les boulets rouges avoient été lancés en telle quantité contre les maisons, que les canons n'étoient plus en état de continuer ce service; et ce fut parce qu'ils en avoient trop souffert, que l'ennemi en revint aux boulets froids. Mais il ne cessa jour et nuit d'en cribler la ville: à peine sur vingt-quatre heures, en prenoitil trois de relâche; ses mortiers et ses obusiers tiroient aussi sans interruption. On se vantoit auprès de la convention d'avoir « déja fait brûler , trois cents maisons (2),; et le général Nicolas se réjouissoit d'apprendre que « l'hôpital même étoit

<sup>(1)</sup> Lettre au comité de salut public, du 4 sept.

<sup>(2)</sup> Moniteur, seance du 31.

» dévoré par les flammes (1) ». Il en félicitoit les deux proconsuls.

Cet hospice qui eût dû leur devenir bien plus sacré, depuis que leurs soldats blessés y recevoient les soins généreux qui devoient les rendre à la vie et à leur armée, n'obtint donc point d'égards! Des milliers de malades qui y gémissoient, n'avoient donc pu le rendre inviolable! Cet édifice, où le génie de Soufflot avoit réuni la magnificence à la commodité, le plus beau des monumens de l'Europe en ce genre, vient d'être écrasé de bombes. Les barbares y ont mis le feu quarantesept fois dans une nuit : ils l'auroient réduit en cendres, si le peuple Lyonnois n'eût éteint la flamme autant de fois, malgré les décharges à mitraille par lesquelles on s'efforçoit de l'en empêcher. Le drapeau noir, arboré sur le dôme de cet hôpital, pour indiquer à l'ennemi, l'asyle de l'humanité souffrante, suivant l'usage des villes assiégées, ne fait qu'exciter la barbarie des crancéens. Dubois feint de ne voir dans ce drapeau qu'un 66 signe de persistance dans la rebellion (2) 29. 66 Voyez-vous,, disoit-il aux troupes et sur-tout aux

<sup>(1)</sup> Lettre datée d'Ambert, le 29.

<sup>(2)</sup> Lettre du 25, Monit. séance du 29.

paysans que la requisition amenoit, a voyez-vous 27 ce sinistre étendard qui vous menace? Par-là les 28 Lyonnois vous annoncent que, si la victoire leur 29 reste, ils iront porter dans vos campagnes, la dé-29 vastation et la mort. Le drapeau national qui lui 29 est uni, vous prouve qu'ils abuseront du nom de 29 la patrie pour vous égorger. D'Artois et ses émi-29 grés, Précy et son état-major, en combinent le 29 sanguinaire projet, sous ces banderolles flot-29 tantes, dans ce lieu contre lequel je vous invite 29 à diriger vos vengeauces 29.

C'étoit par ces fables atroces, débitées aux inhumains et stupides habitans des campagnes, que l'on se faisoit applaudir dans la destruction d'un établissement que des sauvages eussent adoré, et où la plupart même d'entre ces rustres, avoient trouvé plus d'une fois, le soulagement de leurs maux. Les bombes et les boulets y étoient jettes avec encore plus d'acharnement que dans aucun autre endroit de la ville : les rangs de malades en étoient renversés, écrasés. Il fallut les transporter ailleurs pour les soustraire à la mort qui pleuvoit sur eux, ou les moissonnoit dans tous les sens ; et l'on ôta ce drapeau noir qui ne servoit plus qu'à désigner cet édifice à la fureur des assiégeans.

Cette rage inexplicable contre un asyle aussi

précieux au peuple, contribua plus que toute autre cause, à lui persuader que les représentans étoient bien éloignés de vouloir, son bonheur, comme ils avoient l'impudence de le dire. L'a-sharnement à ravir à l'indigence souffrante, cette derniere ressource, encouragea le plébéien le plus pauvre, à combattre avec ardeur, aux côtés du plus riche patricien. Tous défendoient leur propriété: car le peuple voyoit la sienne dans la maison des malheureux et des pauvres.

Il étoit donc faux que la majorité du peuple de Lyon, refusât de combattre, comme les représentans l'assuroient à la convention et à leur armée. Il étoit encore plus faux qu'on le forçât à faire la guerre, « en fusillant, par centaines, cenx , qui desiroient la paix, comme l'affirmoit l'infâme et stupide Reverchon (1). Une seule femme avoit été fusillée : c'étoit celle qui avoit jetté l'étincelle de l'embrâsement dans l'arsenal. Le même supplice fit dans la suite perdre la vie à deux hommes qui, voués à l'ennemi, attentoient par le poison, à celle du général Précy. La rigueur qu'on devoit exercer envers les coupables de trahison, fut même trop affoiblie par l'indul-

<sup>(1)</sup> Lettre du 11 sept. Monit. séance du 15.

gence; car on laissa sans punition, beaucoup d'autres traîtres, pris en flagrant délit, au moment même qu'ils introduisoient des mêches phosphoriques sous les toits et dans les caves. On fit grace pareillement à ceux qui furent surpris, désignant par des signaux, aux bombardiers ennemis, les lieux où le dommage pouvoit devenir plus desespérant; et l'on se contenta de vouer à l'exécration de la postérité, l'ex-moine Plagniard, curé constitutionnel intrus de la Croix-Rousse, qui attiroit, chaque nuit, le feu des assiégeans, sur l'hôpital militaire de sa paroisse, par des signaux dont le changement convenu empêchoit de rompre la continuité. Tous les asyles de l'humanité souffrante, où, dans les bras de la charité, elle luttoit contre la mort, attiroient particulièrement la rage des barbares. Le talent « d'avoir garanti leurs » troupes de tout sentiment de pitié », étoit celui dont Dubois et ses collegues s'applaudissoient davantage (1).

Cet excès de cruauté produisit parmi le menu peuple de Lyon, un héroïsme de sentimens qu'aucune ville assiègée n'avoit connu peut être. Son courage en devenoit supérieur aux calamités même

<sup>(1)</sup> Lettre du 4 sept. au comité de salut public.

dont il étoit accablé; et sa constance à les supporter, ne connoissoit plus les murmures. Eh! quelles calamités! Le peu de grains qui restoit, ne pouvoit plus être mis en farine: Dubois avoit eu soin de tirer le canon contre les moulins placès sur le Rhône, les seuls qu'eût la ville, et il les avoit incendiés ou coulés à fonds. Chacun étoit réduit à moudre, ou à piler péniblement, chez soi, le grain économiquement distribué par l'administration, pour la nourriture journaliere.

D'accord avec Dubois et Gauthier, les représentans Javogue et Laporte venoient de répandre dans tous les environs, des menaces effrayantes contre ceux qui porteroient des vivres aux Lyonnois; et personne n'osoit plus leur en faire passer. Le froment étoit déja presqu'entiérement consommé: on vivoit des commestibles de toute espece, que les magasins pouvoient renfermer. Des distributions de vin, d'huile, de chocolat, de riz, d'amandes, pourvoyoient à la nourriture commune. Mais toutes ces provisions s'écouloient, sans se renouveller. La viande manquoit totalement, et l'on regrettoit de n'avoir pas de chevaux de reste, pour en manger : bientôt il fallut leur disputer l'avoine et le son pour s'en faire du pain. Ce pain même devint si rare, que la ration des

combattans se trouva réduite, vers la fin du siege, à une demi-livre, quoique le peuple s'en abstint, pour qu'ils n'en fussent pas totalement privés. Le riche et le pauvre qui n'alloient pas au seu, trouvoient juste de s'arracher ce grossier aliment, le moins mauvais de tous ceux qui restoient, pour sustenter encore les compatriotes généreux qui sans cesse exposoient leur vie, pour la désense de la patrie commune. La cité offroit l'aspect d'une samille bien unie, qui ne connoissoit d'autre besoin que celui de repousser l'ennemi commun.

Cette disette se faisoit sentir plus vivement, depuis que les assiégeans avoient pris la petite ville
de Rive de Gier pour couper l'arrivage des subsistances par Saint-Étienne; et depuis que les
colonnes des requisitions d'Auvergne, arrivant
sur Mont-Brison, ne lui permettoient plus de faire
passer des vivres. En vain, consultant plus son courage et la nécessité, que ses forces, une petite troupe
Lyonnoise, commandée par le négociant Servan,
avoit marché sur deux colonnes, pour débusquer
l'ennemi de Rive de Gier. L'une d'elles, après six
heures de combat, avoit été forcée de se replier; et
l'autre, entraînée par Servan, s'étoit engagée dans
un défilé sans issue, où, malgré les prodiges de
valeur qu'elle fit, l'ennemi l'avoit mise en pieces.

De quarante-cinq hommes dont elle étoit composée, vingt-cinq furent tués et treize faits prisonniers, parmi lesquels se trouva leur commandant, blessé trop griévement pour mourir en continuant de combattre.

En vain les braves Mont-Brisonnois s'étoient mis en marche pour venir au secours de cette malheureuse troupe : la distance de huit lieues qu'ils avoient eu à franchir, avoit rendu leur arrivée trop tardive. Parvenus jusqu'à Saint-Chamont, où les Lyonnois avoient un poste qu'ils ne pouvoient plus tenir, depuis l'affaire de Rive de Gier, ils se replierent ensemble sur celui de Saint-Étienne, où ils se trouverent au nombre de trois cents, avec cinq pieces de canon. Les succès des crancéens dans les environs de cette ville, réveilloient la brutale insubordination de ses nombreux habitans : on en eut de justes défiances; il fallut se tenir en garde sur la place, et braquer les canons contre les avenues, jusqu'à ce qu'on pût effectuer une retraite générale. Divers incidens la firent languir près d'une journée entiere; et lorsqu'elle s'effectua, des assassins cachés derriere les murailles et dans les maisons, tirerent avec tant de fureur qu'on fut obligé de riposter, et même de faire contre eux une décharge à mitraille.

Ce corps alla rejoindre les Lyonnois cantonnes à Mont-Brison, où ils étoient soutenus par les généreux habitans de cette ville, dont la gloire et les malheurs vont de pair avec la gloire et les malheurs de celle de Lyon, son éternelle amie.

Pendant cette campagne, trop infructueuse, ceux des Lyonnois restés à Mont-Brison, veroient de racheter un peu les revers de leurs compatriotes. Réunis à des Mont-Brisonnois, ils avoient surpris au village de Saint-Anthelme, le général Nicolas, son état-major, quarante-neuf hussards de Berchiny, cent vingt volontaires; et ils les envoyoient prisonniers à Lyon, où leur captivité fut adoucie par toutes sortes d'égards. Leurs effets leur resterent, et Nicolas, avec son état-major, y furent traités comme le général et l'état-major de la place. Ainsi se conduisoient les Lyonnois, tandis que Dubois-Crancé faisoit fusiller avec ostentation, l'infortuné Servan, dans le camp de la Guillotiere. Et pour ajouter à des procédés inhumains, l'ironique imputation de ses propres crimes aux Lyonnois, il osoit leur écrire le lendemain e « Vous ontragez l'humanité, vous » violez le droit des nations; çar vous égorgez vos " prisonniers ".

La petite armée de Mont-Brison n'y resta pas

tranquille. Elle avoit aux environs, des affaires journalieres avec les habitans des campagnes, que les représentans faisoient par-tout exciter contre elle. Suivant les recommandations de Dubois, on leur persuadoit que c'étoit, unon une armée de 29 Lyonnois, ni de Mont-Brisonnois, mais une » troupe de gens qui, pires que les Pitt, les Co-» bourg, les Condé, alloient se répandre dans les » campagnes pour piller, égorger, incendier (1)». Delà l'approche menaçante de rassemblemens qu'il fallut souvent dissiper. L'un d'eux, composé d'environ six mille hommes, tant de soldats crancéens que de paysans, se déployoit avec de la cavalerie sur la montagne de Salvizinet. Quatre cents cinquante Mont-Brisonnois s'avancerent avec des canons, et les braquerent contre ces hordes qui se croyoient dans une position inexpugnable. L'attaque les

<sup>(1)</sup> Lettre du 2 septemb. à Dorfeuille, alors à Rouanne. C'est dans cette lettre qu'il ajoutoit : "Dites bien au peuple 19 que ceux qui portent des denrées dans Lyon, assassinent 19 leurs freres, puisqu'ils nourrissent les tigres qui doivent 19 les déchirer. Hâtez donc, mon cher ami, vos instructions au peuple. — Il est bon par-tout. — Levons-nous, 19 la convention l'a décrété; et que d'ici à un mois, tous 19 les ennemis intérieurs et extérieurs de la république 19 aient disparu de son territoire 19.

déconcerta: elles furent vaincues, chargées et dissipées en peu de temps.

Tous ces avantages partiels ne faisoient rien pour le ravitaillement très-urgent de Lyon, « Si vous » n'amenez des vivres », écrivoit Précy à l'armée mont-brisonnoise, « quel que soit votre courage, » il faudra succomber ». Mais les émissaires de Dubois-Crancé avoient tant répété, d'après ses ordres, que « fournir des denrées, seroit alimen- », ter des tigres par qui l'on seroit dévoré (1) »; que peu de fermiers consentoient à livrer du grain. La petite ville de Feurs qui en possédoit, ainsi que du bétail, ne vouloit rien céder, pour la même raison : ce ne fut que par violence, qu'on put la décider à vendre ces subsistances ; et quand on les eut, il fallut s'occuper d'en faire parvenir à Lyon le convoi.

Alors les innombrables requisitions, faites par Couthon et Maignet, en Auvergne; s'avançoient vers Mont-Brison, au nombre de vingt-cinq mille hommes, accompagnés d'une artillerie formidable. En même-temps Javogue et le général Valette menoient à Saint-Étienne, un renfort d'infanterie, de cavalerie et de canons; et Dorfeuille partoit de

Rouanne;

<sup>(1)</sup> Lettre à Dorfeuille. Voyez ci-derriere.

Rouanne, avec un assez bon nombre de troupes pour opérer une jonction, par laquelle l'aimée mont-brisonnoise eût été renfermée. Prévoyant ce danger, elle prit le parti d'accompagner le convoi, et de se jetter en même-temps dans Lyon.

Huit cents hommes la composoient; leurs femmes, leurs enfans s'attachoient à leur sort. Nombre de familles redoutant l'irruption prochaine des phalanges ennemies, s'arrachoient à leurs pénates. Et ces intéressans fugitifs, après avoir chargé deux cents charriots de leurs subsistances et de leurs bagages, abandonnerent leur pays, le 8 septembre, pour s'acheminer vers une ville désolée par la guerre, le bombardement et la famine.

Un petit détachement, qui, posté au château de Montrond, reçut ordre d'aller en diligence se réunir, sur la route, au corps de l'armée déja cheminante, voulut s'arrêter au bourg de Chazelles, pour y prendre des rafraîchissemens que les habitans lui offrirent. Des soldats allobroges que ceux-ci tenoient embusqués chez eux, le surprirent et le massacrerent. Nicolay, son commandant, y périt: beaucoup de Lyonnois y furent tués; et les assassins, pour donner à cette boucherie, toute l'atrocité du jacobinisme, égorgerent en même-temps

une femme, honnête de l'endroit, ainsi qu'un prêtre qu'ils avoient trouvé chez elle. Ils déponillerent leurs cadavres et les exposerent sur la route, nuds, et attachés ensemble, dans une posture dont l'idée seule effarouche l'imagination la moins pudique.

Ce ne fut qu'avec peine que les débris de ce détachement parvinrent à se réunir au gros de l'armée mont-brisonnoise, qui l'attendoit à Duernes. Tous ensuite continuerent ensemble leur marche. L'on étoit déja près de Lyon, lorsqu'on vit venir au loin un corps ennemi, que des avis de Chazelles avoient fait mettre à la poursuite : on se pressa d'entrer dans la ville, avant qu'il eût le temps d'approcher.

Comment peindre les sentimens divers de cette réunion touchante! Les Lyonnois embrassoient avec attendrissement leurs freres, leurs amis, réfugiés chez eux. Ce n'est pas que les cœurs ne se déchirassent, en pensant aux suites de leur retraite, en envisageant les horreurs du seul asyle qu'ils pussent leur offrir; mais huit cents braves de plus, dont cent cinquante de cavalerie, avec quelques vivres, relevoient les espérances et rehaussoient le courage.

Ils venoient d'entrer à Lyon; et déja le blocus

s'en faisoit par plus de soixante mille hommes, dont neuf mille à la Pape, sous les ordres de Dubois-Crancé et Gauthier; dix mille à la Guillotiere, sous ceux du général Vaubois, inspecté par Laporte; huit mille, dont beaucoup de cavalerie, à Limonest, sous le général Rivaz, surveillé par Reverchon; et près de quarante mille, dirigés par Couthon, Maignet, Châteauneuf-Randon et Javogue, tant à Oullins qu'au pont d'Alai, depuis la rive droite du Rhône, jusqu'à la tour de Salvagny.

L'artillerie s'augmentoit dans la même proportion: Javogue, non-content des canons qu'il avoit, vouloit qu'on en trouvât pour lui de 48 et de 36; Vaubois recevoit encore seize pieces de gros calibre et dix nouveaux mortiers. Les cinq camps formés autour de Lyon, menaçoient cette ville d'une immensité d'ennemis et de bouches à feu,

A mesure que le cercle du blocus se resserroit, les Lyonnois étoient forcés d'abandonner leurs postes éloignés. Ceux des villages de Pouillonay et de Grézieux tomberent ensemble au pouvoir de l'ennemi : celui de la maison Neyrac, à la Groix-Rousse, éprouva bientôt le même sort; et ces pertes, auxquelles on avoit inutilement tâché d'obvier par la tentative d'une surprise sur la

tour de Salvagny, (dans la nuit du 7 au 8 sept.) obligerent à concentrer les forces dans la ville.

C'étoit à ces seuls progrès que se bornoient les avantages gagnés par les ennemis, le 16 septembre, après leurs quarante jours de siege. Eh! que de revers ils avoient essuyés! A quelles légeres sorties ils avoient cédé! Combien de canons ils s'étoient laissé prendre! Malgré cette chaleur de leurs batteries qui avoit fait éclater même des mortiers, ils n'avoient encore pu réaliser leur vœu de réduire Lyon en cendres. Malgrê le plus affreux bombatdement qui y faisoit pleuvoir neuf bombes à-la-fois, en même-temps que vingt canons le cribloient sans relâche de toutes parts, les assiégés n'étoient point ébranlés. Cinq cents bombes et mille boulets rouges, lancés dans la seule nuit du 7 au 8, laissoient encore à Dubois et Gauthier. le regret de n'avoir pas occasionné d'assez grands ravages. Ils se désoloient de ce que des brûlots, envoyés par eux, sur le Rhône, pour faire sauter le pont Morand, n'avoient pu produire l'effet qu'ils s'en étoient promis. C'étoit avec le ton du chagrin, qu'ils racontoient au comité que leur vandalisme échouoit contre les précautions des Lyonnois (1). « Les quartiers exposés au bombar-

<sup>(1)</sup> Du 9 septembre, Moniteur, séance du 15.

"" dement sont démeublés, disoient-ils; les boi"" series même et les fenêtres en ont été enlevées:
"" il ne reste que les charpentes, sur lesquelles
"" cinq à six mille pompiers travaillent constam"" ment." Et dans une autre lettre, ils s'écrioient:
"" Le feu de l'artillerie a beau ne discontinuer, ni
"" jour, ni nuit; il ne brûle pas, il écrase seule"" ment: dès que l'incendie se manifeste, il est
"" éteint aussi-tôt! (1) "

Que d'autres sujets d'un regret non moins désespérant, dont les représentans ne parloient point! Les Lyonnois, à qui Schmitt venoit de procurer deux mortiers, avoient mis le feu à trois endroits importans des Brotteaux; savoir, au fauxbourg de la Guillotiere, à la grange de la Tête-d'Or et à celle de la Part-Dieu. Un de leurs capitaines ingénieurs, Bosquillon, simple éleve des ponts et chaussées, traversant le Rhône avec des bateliers habiles et courageux, étoit allé sous les vedettes ennemies, allumer d'énormes chantiers, à l'abri desquels les assiégeans ne cessoient de fatiguer les Lyonnois. Peu s'en fallut qu'il ne réussît de même à brûler les pontons de la Pape, dont la destruction eût empêché que le camp de la Guillotiere

<sup>(1)</sup> Lettre au comité, du 17 sept.

ne reçût des secours, dans le cas d'une sortie par le Pont-Morand. Sa tentative n'échoua que par la trahison d'un nommé Reux, major-général de l'artillerie lyonnoise, qui, initié dans les secrets du commandement, avoit averti Dubois-Crancé de ce projet, comme il l'avoit fait de tous les autres (1). Ce traître lui envoyoit chaque jour le bulletin de la situation de la ville et des résolutions prises à l'état-major. Il ne cessa, pendant toute la durée du siege, sans qu'on l'en soupconnât, de vendre, ceux qui lui avoient confié la partie la plus importante de leur défense. On ne sauroit dire combien de fois il les trahit, non-seulement par ses perfides communications avec l'ennemi, mais encore par ses fausses manœuvres dans le service de l'artillerie. Que d'ordres donnés par cet homme exécrable, qui en attribuoit toujours les suites malheureuses à l'impéritie ou à l'inexactitude des subalternes!

<sup>(1)</sup> Reux avoit été attaché au corps royal d'artillerie : ce fut sous ce rapport sur-tout qu'il mérita la confiance de Précy. Il est devenu depuis un des plus sanguinolens jacobins de Lyon. Bosquillon, qui faillit périr dans cette entreprise où ses compagnons furent écharpés, s'est sauvé, comme par miracle, de tous les dangers subséquens, et muni de son graphometre, son unique bien, il s'est réfugié en Angleterre, où ses talens ont été bien accueillis.

Les Lyonnois avoient sans doute bien quelques intelligences chez l'ennemi; mais ils n'y étoient pas servis par des monstres, ainsi que Dubois-Crancé l'étoit dans les murs de Lyon. Les hommes généreux qui se bornerent à prévenir les assiégés chaque fois que les assiégeans voulurent ajouter à leurs maux, étoient inspirés par des sentimens d'admiration et d'amitié pour cette ville, et par leur indignation contre des tyrans qui les avoient forcés eux-mêmes de venir être leurs complices (1).

Comme s'il eût fallu que Lyon sentît au suprême degré, toute l'amertume de la plus triste position, de funestes contrastes ajoutoient à ses peines, sous les rapports même de cette bienveillance. Ces avis lui venoient de gens étrangers à ses murs, qui ne connoissoient cette ville que par sa réputation et ses malheurs; tandis qu'elle étoit trahie, assiégée même par des Lyonnois. Et je ne parle pas ici seulement de cette tourbe

<sup>(1)</sup> Nous regrettons fort de ne pouvoir, à cause des temps fâcheux où nous sommes encore, désigner à la reconnoissance de tous les Lyonnois, ces bienfaiteurs, par leurs noms. Ils restent inscrits sur nos tablettes, et le temps viendra peut-être où nous pourrons leur offrir la plus solemnelle naturalisation.

de clubistes obscurs qui combattoient sous les drapeaux ennemis. Au premier rang des destructeurs de Lyon, se trouvoit en évidence un homme qui y étoit né, qui y avoit sa famille; un homme que le regne de l'ineptie et du crime a pu seul illustrer. Le représentant Reverchon avoit vu le , jour au fauxbourg de St.-Just; il y avoit passé sa jeunesse, comme garçon servant, dans une espece de boutique où son pere, chaircutier, tenoit cabatet. La connoissance des vins, qui fut un des fruits de cette éducation, transplanta Reverchon dans les vignobles du Mâconnois, d'où, après quelques années d'un commerce Incratif, il fut porté à la convention, devint législateur, représentant du peuple français, et fut préféré à bien d'autres. pour hâter la destruction de sa ville natale.

Digne de cette monstrueuse préférence, Reverchon ne laissoit pas douter de son zele à la justifier. 66 Bientôt, écrivoit-il à ses commettans, 99 bientôt nous vous annoncerons la destruction 99 de cette nouvelle Sodôme (1) 99; et il se réjouissoit de ce que la garnison de Valenciennes, nouvellement arrivée, alloit en accélérer la réduction en cendres; et il concertoit avec Châteauneuf-

<sup>(1)</sup> Lettre du 11 sept. Moniteur, seance du 15.

Randon les dispositions d'une attaque générale et décisive pour exterminer ses compatriotes (1).

Les Mont-Brisonnois, dont l'histoire devient inséparable de celle des Lyonnois, avoient aussi leur fléau d'un genre plus atroce, dans leur compatriote Javogue, que la convention, et sur-tout Dubois-Crancé, avoient spécialement dirigé contre eux. Ivrogne des plus crapuleux, légiste sans honneur, violateur éhonté de toutes les femmes, voleur impudent de toutes les fortunes, les crimes de fratricide ne lui coûtoient rien. Après les affaires où beaucoup de Mont-Brisonnois avoient été massacrés, par ses ordres et sous ses yeux, il s'en égayoit avec Dubois et Gauthier, en leur disant « que la boucherie avoit été bonne (2) ».

A quels dévastateurs Lyon étoit livré! « Les » canonniers avoient l'air de s'amuser en détrui- » sant les maisons », suivant l'expression du chef de brigade, Sandoz, qui se félicitoit « de ce que la » ville étoit déja comme une écumoire (3) ». Ils ne négligeoient pas cette composition, appellée

<sup>(1)</sup> Arrêté pris à Limonest, le 21 sept.

<sup>(2)</sup> Letire du 30 sept.

<sup>(3)</sup> Lettre aux Jacobins de Paris, du 18, lue à leur séance du 23.

roche à seu, dont deux onces impregnent assez les parois d'une bombe pour que les culots portent l'incendie par-tout où l'explosion les rejette. Ce qui en eût suffi pour enduire trente bombes, étoit mis, par l'ordre de Dubois, dans chacune de celles qu'on jettoit sur Lyon (1); et reconnoissant néanmoins que les Lyonnois ne pouvoient se réduire par le seu, mais uniquement par la samine, ce sut bien par pur plaisir qu'on redoubla de sureur pour le bombardement.

Le cercle de près de soixante-dix mille hommes qui cernoient Lyon, sans y laisser parvenir des subsistances, y rendoit la famine inévitable. L'embarras des assiégés croissoit chaque jour, par le rapprochement des lignes. La disette, la peur, accompagnées d'un peu de confiance en un arrêté des représentans, qui invitoit les femmes, les enfans, les vieillards à sortir (2), y déciderent quelques gens équivoques, de la classe des ouvriers, qui furent d'abord reçus par l'ennemi; mais Dubois et Gauthier appréhendant que ces émigrations, en diminuant la consommation de la ville,

k:

<sup>(1)</sup> Troisieme et derniere partie de sa réponse aux inculpations de Couthon et Maignet, pag. 55.

<sup>(2)</sup> Arrête du 14.

n'en retardassent la réduction par la famine, voulurent repousser les émigrans, en les faisant fusiller par les premiers postes, sans les prévenir de cette nouvelle résolution. Laporte vit bientôt que tant de rigueur alloit sacrifier plus de sans-culettes que d'honnêtes gens, parce qu'aucun de ces derniers n'avoient eu cette confiance qui faisoient jetter les clubistes à la merci des représentans; et il fit prendre la résolution de tout recevoir, en traduisant tout à un comité de Jacobins lyonnois, établi à Caluire, pour accorder des secours aux sans-culottes, et livrer les autres à la mort.

S'il étoit difficile de passer aux avant-postes pour sortir de Lyon, il l'étoit bien davantage pour y entrer. Les femmes de campagne qui parvinrent à y introduire quelques légumes, eurent besoin de ruses infinies. Ce n'étoit plus que par elles qu'on pouvoit recevoir des avis, sur ce qu'on avoit à craindre, ou à espérer. Ces avis furent souvent utiles et quelquefois consolans. Mais les espérances qu'on en concevoit, s'évanouissoient commé des météores trompeurs. Le desir d'en revoir, en faisoit créer de nouveaux à l'imagination. On avoit envoyé à la découverte des Piémontois annoncés de nouveau, quelques gens chargés d'allumer des feux sur les lieux élevés,

dès qu'ils serosent certains de l'approche d'un tel secours: le besoin de voir ces seux consolateurs, fit imaginer qu'on les appercevoit réellement. Et cependant les secours n'arrivant pas, l'on retomboit dans cette situation d'ame où le désespoir reste seul chargé de nous sauver. On en revenoit là, après ces vains élans d'une espérance qu'autorisoit et que déconcertoit tour-à-tour l'ignorance absolue de ce qui se passoit au-dehors.

Ce retour à des déterminations de désespoir, fit concevoir l'idee de se faire jour du côté du Forez, pour se jetter dans la Lozere, et se réunir aux contre-révolutionnaires de Jalès et des Cévennes, par qui l'on se figuroit pouvoir donner la main à ceux de la Vendée. Ce hardi projet, qui, comme tous les autres, parvint incontinent à la connoissance de l'ennemi, par le moyen des traîtres, et qui d'ailleurs n'entroit point dans les conceptions militaires du général Précy, fut bientôt jetté dans l'oubli, par de nouvelles assurances de secours très-prochains. Un inconnu, furtivement introduit dans la ville, vint, au nom des charges d'affaires du roi de Sardaigne, en Suisse, proposer vaguement ses soldats piémontois qui s'avançoient déja sur son territoire reconquis : « Eh! qui que » ce fût qui vînt nous secourir, repliqua Précy.

>> nous le recevions avec empressement et re-

Il étoit permis sans doute de croire que cette offre, si favorable en une telle conjoncture, auroit son effet. Indépendamment des raisons de politique générale qui pouvoient, dans le systême de la coalition des rois, porter celui de Sardaigne à soutenir l'insurrection lyonnoise, son intérêt particulier devoit lui faire un devoir de s'opposer à la destruction d'une ville, dont le commerce portoit dix millions, chaque année, dans ses états, par l'achat des soies et des organsins du Piémont. Mais cette considération n'agissoit pas dans la cour de Turin, qui sembloit ne vouloir que profiter de la diversion des Lyonnois, pour reprendre la Savoie. Les secours qu'elle leur proposoit, ne pouvoient leur parvenir, si les milices piémontoises, encore dans leurs foyers, ne s'ébranloient pas; et pour les envoyer à l'appui des colonnes avancées, le ministre Sarde demandoit des sommes considérables, que la sagesse n'eût pas permis d'hasarder, lors même qu'on eût pu les fournir.

Le refus qu'on fit de les accorder, concourut plus que toute autre cause à la retraite inopinée des Piémontois. Après avoir, au nombre seulement de six mille, forcé, sur trois points, une frontiere de quatre-vingt lieues, que huit mille hommes effectifs défendoient, ils ne se sentoient pas capables d'avancer, sans leurs milices; et, faute de l'argent des Lyonnois, ils ne pouvoient plus compter sur elles. Renonçant à faire des progrès, ils n'oserent pas même rester dans un pays où, ils craignoient d'une part, d'être enfermés par les neiges, et, de l'autre, assaillis par des forces considérables. Ils se replierent donc tout-à-coup sur leurs monts, en abandonnant, presque sans combattre, et même, dans plusieurs endroits, sans être attaqués, les redontes qu'ils avoient faites et les canons qu'ils avoient pris.

Sur ces entrefaites, le jeune Montcolomb, neveu de Précy, venant de l'armée de Condé, pénétra dans la ville. Confident d'un projet de secourir Lyon, proposé chaudement au prince, par le chevalier Terrasse de Tessonnet, loyal et brave lyonnois, l'un de ses aides-de-camp, le jeune Montcolomb n'avoit point calculé les distances et les difficultés, souvent insurmontables, qui se trouvent entre la conception d'un plan et son execution. L'ardeur de son âge realisa de suite, en idée, des intentions plus belles que praticables; et il assura les Lyonnois que, s'ils vouloient

tenir encore quelques jours, ils seroient insailliblement secourus. Ce plan, qui ne consistoit à rien moins qu'à surprendre Huningue, traverser la Franche-Comté pour arriver. à Lyon, se trouvoit même déja croisé par un autre non moins étrange, qui venoit d'être conçu dans le conseil des deux princes, freres de Louis XVI, au château de Ham, en Westphalie. Montcolomb, croyant pouvoir conclure de cette émulation, qu'il en résulteroit immanquablement une assistance efficace et décisive pour les assiégés, n'hésitoit pas à la leur promettre.

Mais si le premier plan eût été moins difficile, on auroit pu dire qu'il avoit été condamné à l'inexécution, par les mouvemens même que le second occasionna; car dès-lors il n'en fut plus question. L'attention se porta sur le marquis d'Autichamp, officier-général distingué, arrivant en Suisse, de la part des princes, avec quelques officiers-généraux, muni d'une assez forte quantité d'argent, provenue d'un emprunt récemment ouvert en Hollande: en même-temps un bon nombre de ses gendarmes les plus déterminés qui le suivoient, se disperserent dans le pays helvétique; et beaucoup d'officiers émigrés eurent ordre de se tenir prêts à rejoindre d'Autichamp, dès qu'ils en recevroient le signal.

Dans une conjoncture pareille, quels plans pouvoient ne pas sembler gigantesques? Le marquis d'Autichamp auroit voulu d'abord ébranler dans son sens la masse immóbile des pacifiques Hélvétiens; mais il reconnut aussi-tôt l'impossibilité d'y réussir. Ses vues se tournoient ensuite vers les milices du Piémont: mais avoit-il assez d'argent pour les amener? Mais la retraite de la Savoie qui s'effectuoit déja, les renfermoient plus immuablement dans leurs montagnes. Un coup de surprise sur le fort de l'Ecluse (1), auquel il pensa, étoit peut-être le premier parti qu'il eût dû prendre; mais en s'amusant à des projets empreints de l'incurable erreur que les étrangers étoient intéressés à contre-révolutionner la France, on ne pensa point assez tôt à celui dont l'exécution, n'exigeant que des Français, eût au moins sauvé la ville de

<sup>(1)</sup> Ce fort se trouve appliqué sur le flanc d'un rocher escarpé, au bas duquel coule le Rhône, dans un précipice qui sépare la France d'avec la Savoie. En face, de l'autre côté du fleuve, est un autre rocher non moins rapide et non moins élevé. La route de Lyon à Genêve, pratiquée sur la corniche de la montagne, passe dans l'enceinte du fort. Il est situé à trois lieues de la frontiere, à l'entrée des montagnes de Nantua.

Lyon: Dubois-Crancé ent le temps de substituer trois cents volontaires, aux invalides qui gardoient le fort, et de placer des canons dans les gorges de Saint-Rambert et de Nantua. Le siege se poursuivoit pendant la discussion des plans de d'Autichamp; et la ville fut rendue avant que les émigrés eussent pris une arme, avant même qu'ils eussent fait la moindre démarche pour en exécuter aucun.

Cela n'empêcha pas que quand Dubois-Crancé sut qu'il n'avoit tien à craindre d'eux, il n'écrivît, le 2 octobre, au comité de salut public, que les émigrés, avancés au fort de l'Ecluse, « avoient » été battus et repoussés très-loin, et que leur » tentative pour secourir Lyon, avoit échoué (1)».

C'étoit un bien soible dédommagement qu'il se donnoit pour la peur qu'il en avoit eue, et dont ne sut pas exempte cette partie de son armée qui, tenant à son quartier-général, se sût trouvée entre le seu des Lyonnois et celui des émigrés, si ceux-ci se sussent avancés. Cette terreur panique l'avoit si sort troublée, que tandis que Dubois et Gauthier en trembloient au château de la Pape, sur la rive droite du Rhône, leur général

<sup>(1)</sup> Moniteur, séance du 7 octobre (15 du premier mois du calendrier républicain.)

de brigade, Petit-Guillanme, s'en désoloit sur la nive gauche de la Saône, à Caluire, où il commandoit (1).

Il falloit, au reste, bien peu connoître l'esprit et la situation des émigrés en Suiste, pour les craindre. Disperses, errans, ballottes dans un pays, ami des republiques, en s'apitoyant quelquefois sar le sort de ces proscrits, n'entendoit point épouser querelle, ils n'eussent jamais pu s'y former en corps d'armée: et encore moins, décider les gouvernemens helvetiques à leur fournir les musitions et les armes nécessaires pour agir. Mais lors même qu'ils eussent pu s'armer en corps, ils ne l'eussent pas tous voulu dans cette conjoncture. Lyon, toujours combattant sous les drapeaux tricolores. et ne cessant de parler république, n'intéressoit point ceux qui ne vouloient connoître d'autre mot de ralliement que celui de royaute, et d'autre couleur de contre-révolution que celle de la cocarde blanche. Ils étoient, en général, d'autant moins disposés à seconder cette ville, que lors même qu'ils consentoient à supposer du royalisme sous ces apparences républicaines, ils n'y reconnoissoient que celui de la constitution

<sup>(1)</sup> Fait attesté par ses hôtes, au vieux château de Calaire.

de 1791 (1), pour laquelle ils avoient une haine que l'émigration même rendoit implacable.

Les Lyonnois étoient loin de croire à ces tranquilles et froids calculs des émigrés; et leur besoin d'espérer des secours, étoit tel qu'ils repoussoient toute crainte d'être abandonnés dans un cas si pressant. Leur espoir s'obstina même jusqu'à rejetter, comme une perfidie décourageante, l'avis que vint leur donner de leur abandonnement absolu, l'un de ceux qui, liés au camp de la Pape, n'avoient cessé de les servir par ses intelligences avec eux. Dans cette opiniatre obstination à espérer contre toute espérance, les Lyonnois redoublerent de courage et se surpasserent en valeur.

<sup>(1)</sup> Cette opinion des émigrés sur les Lyonnois se retrouve dans la correspondance imprimée de Lemaître, guillotiné à Paris, comme conspirateur, en vendémiaire de l'an 4, (octobre 1795). En parlant d'eux, il est dit dans une lettre de Francfort sur le Mein, 15 septembre 1795, au n°. 28: « Cette race ne vaut pas grand'chose : cela sent 90 et 91 ».

## LIVRE X.

Sommation nouvelle par Châteauneuf-Randon. Réponse des présidens et secrétaires de sections. Replique de Dubois-Crancé. Augmentation de son artillerie. Prise de la Duchere, - du cimetiere de Cuires, du tont d'Oullins, - des avant-postes de Ste.-Foi, — du poste du centre, à la Croix-Rousse. Batterie Gingênes. Trahisons qui précédent la journée du 29 septembre. Approche des assiégeans jusqu'aux portes de St. Just, et sur l'avenue de Perrache. Les Lyonnois se replient. Triomphe prématuré de Dubois et de ses collegues. Précy reprend St.-Just. Sa harangue aux troupes. Leurs exploits à Perrache. Discipline militaire des Lyonnois. Leur courage jusques dans les hôpitaux. Admirable conduite des femmes lyonnoises. Abondance des contributions pour le siege. L'ennemi songe à donner l'assaut : il ne l'ose pas. Désordre parmi les assiégés. Derniere sommation. Démarches de quelques gens pour capituler. Précy songe à sortir avec ses plus braves guerriers. Ordres donnés pour le départ. Fin du siege.

JE vais décrire les derniers efforts des Lyonnois; et ce tableau de leurs plus grands exploits, les montrera vainqueurs sans en être plus heureux; et malheureux sans avoir été vaincus.

Quoiqu'occupé, loin de Lyon, à poursuivre les Piémontois, Kellermann offusquoit encore Dubois et Gauthier, qui lui supposoient l'intention de vouloir favoriser cette ville. Ils parvinrent à le faire destituer, pour être plus libres de conduire le siege à leur gré. Jaloux d'en avoir exclusivement la puissance, ils ne donnerent aucun pouvoir à Doppet, qui leur fut envoyé pour remplacer Kellermann.

Cette prétention de suprématie excita l'envie de leurs collegues, qui vouloient aussi, de leur côté, commander quelques opérations militaires. En conséquence, ils proposerent une attaque de vive force sur quatre points à-la-fois. Il fallut y consentir; et ce fut à l'opposite du camp de Dubois et Gauthier, dans le quartier de Châteauneuf-Randon, que celui-ci fit décider qu'on attaqueroit avec plus de vigueur, pour se rendre maître des hauteurs de St.-Just, d'où l'on croyoit pouvoir aisément ensuite écraser la ville et pénétrer dans ses murs.

Toute la puissance proconsulaire parut être révendiquée par Châteauneuf-Randon; il envoya une sommation, signée de lui seulement, dans laquelle, en convenant cependant que ses sept autres collegues avoient aussi la mission de réduire les Lyonnois, lui seul, il leur disoit :

16 Au nom du peuple français, mettez bas les 27 armes, ouvrez vos portes, ou la vengeance du 29 peuple va fondre sur vous : elle reste encore 29 suspendue jusqu'à huit heures du soir. Mais 29 après cette heure; la masse du peuple vous 29 portera les derniers coups : et dès ce moment, 29 les représentans ne répondent plus de vos per-29 sonnes, ni de vos propriétés (1) 29.

Le trompette qui apporta cette sommation, n'arriva qu'à six heures du soir: il étoit trop tard pour assembler les citoyens et les consulter ce jour là. Les administrateurs se bornerent dans leur réponse, à exposer cette difficulté, qui demandoit elle-même un délai jusqu'au lendemain.

C'étoit par le pont de la Guillotiere que se faisoient ces communications: Châteauneuf-Randon, pour en'attendre les résultats, s'étoit rendu près de Laporte, dans le camp des Brotteaux, où il avoit espéré de modérer à son gré, les batteries qu'animoit son collegue. Mais vainement il lui proposa d'en suspendre le feu jusqu'à ce que les

<sup>(1)</sup> Sommation du 19.

Lyonnois eussent eu le temps de délibérer: Laporte ne voulut pas y consentir; et le général
Vaubois, appuyant cet avis, s'écria: "Force
"bombes et coups de canon; il faudra bien
"qu'ils y viennent (1) ». Ainsi le bombardement, les canonnades recommencerent impitoyablement; et Ghâteauneuf ne put qu'avertir les
Lyonnois, par une seconde dépêche, que ce feu
continueroit sans relâche jusqu'à la réduction de
la ville.

Le même jour cependant, au défaut du peuple lyonnois, trop occupé pour venir délibérer, ceux qui se crurent ses interpretes naturels, les présidens et les secrétaires des sections, firent une réponse, où l'énergie lyonnoise ressortoit d'ellemême avec force, malgré le souple girondisme qui se mêla dans les expressions. «Le peuple de Lyon, ignore, dirent-ils, pourquoi on lui a déclaré la puerre. Il a constamment observé les lois; et si, comme plusieurs départemens, celui de Rhône, et Loire, fut trompé un instant sur les événemens du 31 mai, il se hâta, dès qu'il put croire

<sup>(1)</sup> Lettre à Dubois-Grancé, du quartier-général de la Ferrandiere, 20 septembre.

so que la convention n'avoit pas eté opprimée, » de la reconnoître et d'exécuter ses décrets : » chaque jour encore, ceux qui peuvent lui par-» venir, sont publiés et observés dans ses murs. » --- Après cette conduite, il ne pouvoit se per-» suader qu'il fût possible de le calomnier, au » point de le faire croire coupable; aussi n'a-t-il » songé à se défendre, que lorsque les hostilités » ne lui ont plus permis de douter que l'erreur » où étoit entraînée la convention, lui avoit fait » adopter irrévocablement le système de l'oppri-» mer. - Toute justice lui a été déniée, il n'a » pu même obtenir d'être entendu; ses députés » ont été repoussés, des décrets de proscription 22 et de sang ont été rendus contre lui. Il a vaine-» ment invité les représentans de venir s'assurer so des faits par enx-mêmes, il leur a offert des » ôtages de leur sûreté, et rien n'a été exécuté, 59 rien n'a été accepté, rien n'a été proposé; et » quoique votre mission parlât de persuasion » et d'instruction, il n'a jamais été fait que des sommations à la maniere des ennemis : alors » le peuple a lu son devoir et ses droits dans » l'acte constitutionnel qu'il venoit de procla-» mer; il a pris la ferme résolution de résister à » une oppression sans exemple et sans motifs; il

99 à fait un choix digne d'un peuple généreux : il " a préféré l'anéantissement à l'esclavage. — Mais » c'est assez de l'opprimer, sans lui supposer des » intelligences criminelles. Il n'a d'alliés que " les hommes justes et humains qui admireront » sa vertu et plaindront son malheur. Il compte » sur lui-même, sur la justice de sa cause, et il se périr a tout entier plutôt que de livrer sa cité à » l'exécution des décrets de sang et de pillage, 99 que les suppositions d'une rebellion ont fait so lancer contre elle. - Les maux qu'il a souf-» ferts, ne lui laissent pas de doute sur ceux qu'il 29 peut éprouver encore. Mais trente jours de 22 bombardement et de destruction deivent avoir 27 prouvé que son courage est inébranlable : que 2) s'il étoit vaincu, ses oppresseurs ne regne-» roient que sur des cendres et sur des morts. » Et si vous parvenez à anéantir une ville im-27 mense, paisible, industrieuse, objet de l'or-» gueil et de la jalousie de ses ennemis, notre 29 dernier cri seroit encore, comme il l'a toujours » été, celui de la liberté, de la république une » et indivisible, de l'obéissance aux lois, du » respect des personnes et des propriétés. — 29 Maintenant, si vous voulez être justes, ordonso nez que le siege soit levé, que les communica» tions soient entierement rétablies entre nous » et nos freres des départemens; garantissez au » peuple de Lyon, que la convention consentira 29 enfin à l'entendre, que ses députés parvien-» dront librement et en sûreté jusqu'à elle : alors » nous sommes certains que les faits éclaircis, » et nos principes reconnus, elle retirera ses dé-» crets. Et ces armes que nous avons prises pour » notre désense; nous ne les quitterons point, » mais nous les employerons pour le service de » la patrie. — Si d'aussi justes propositions ne » sont pas acceptées, si vous persistez à traiter » en rebelle, une ville qui a juré l'unité et l'indi-» visibilité de la république, sa persévérance à » résister, prouvera à la France, à l'Europe, à » la postérité, qu'elle étoit digne de la liberté, " puisqu'elle saura perir pour elle. - Le peuple » de Lyon desire que vous lisiez cette réponse à » votre armée: en nous combattant, elle sera du » moins forcée de nous estimer. Puissent ces » français, ces freres, qu'on a souleves contre » nous, n'être pas à leur tour, victimes d'une » oppression étrangere, après avoir été les ins-» trumens de la nôtre! Puissent-ils ne pas recon-» noître trop tard que la plaie profonde qu'ils » font à la république, sert mieux les projets de

sy ses ennemis, que ne feroit l'invasion de notre sy territoire (1) sy!

Ainsi parloient les présidens des sections, dans le langage desquels on ne retrouvoit pas toujours l'opinion et l'énergie des Lyonnois, comme on ne retrouvoit pas leur esprit dans toutes les réponses des administrateurs. Mais du moins cette déclaration étoit conforme aux faits connus, et l'ennemi n'avoit pas de titres pour la contredire. Dubois et Gauthier, dont elle confondoit les intentions destructives, redouterent les impressions qu'elle pouvoit faire; et Dubois se hâta de les prévenir, en rédigeant promptement lui-même une réplique pleine d'injures, de mensonges et de menaces, qu'il fit signer à Gauthier, Laporte, Reverchon, Maignet, Châteauneuf et Javogue. Entre autres phrases insolentes qu'elle renfermoit, on y remarquoit celles-ci: « Malheureux contre-, revolutionnaires (de Lyon); vils agens, sou-» doyés par Pitt et Cobourg, le peuple est assez » puni de vous avoir écoutés, pour mériter quel-

<sup>(1)</sup> Datée du 20 septembre, et signée Goyel, président, et Molard, secrétaire. Quelque longue que soit cette piece, elle nous a paru trop importante à cette époque du siege, pour ne pas être donnée en entier.

"m qu'indulgence. — Mais qu'il penisse, puisqu'il 27 le vent: — sa desurnation emisse servita da moins d'exemple à most citadin assez inconsi-👓 déné pour se livrer avenglément à des facilieux. 27 — Vous dines avoir offent des dages; ch! so quele ôtages, des scelerats perwent-ils donner 22 d'une probiné qu'ils n'ont pas ? - Voulez-vous m savoir ce que dit l'amnée ? Le voici : Prismet 20 Mars les arristacerates de la république . étire riinis 20 dans Lyon , pour que d'un seul coup , on en purge n la terre de la liberte (1) m! Annsi Calliguila diesirost que le peuple Romain « n'ein qu'une tête, » pour pouvoir l'abaure d'une scale fais ». En voyant tent d'analogie entre les monstres de son siecle et du noure, on ne peut se défendre de croire à une sonte de filiation de caractere qui, par la dégénération des races, ne produit dinneces vils descendans des tyrans les plus fénoces, que les crimes de leurs ancêtres, sans transmettre non de leur grandeur.

Tous aumonçoit la résolution bien déterminée d'écraser Lyon de boulets et de bombes, en même-

<sup>(1)</sup> Cente piece est, comme troutes les précédennes, dans le collèction que Dubois nous a donnée lui-même. Voyes le Xº. 273.

temps qu'on feroit fondre sur cette ville, les soixante mille hommes qui l'environnoient. Du-bois-Crancé demandoit encore de l'artillerie; il se faisoit envoyer à grands frais, celle de Gap, celle de Briançon et celle de Grenoble; le mortier même du fort Saint-Hypollite, celui du fort de la ville d'Alais. Tous les chemins étoient couverts de convois; et, à ce mouvement si extraordinaire, les départemens méridionaux durent juger que Lyon alloit être anéanti.

Ses habitans se battoient en désespérés, et rien n'étoit capable de les décourager; leurs revers même les animoient davantage. La perte du poste élevé de la Duchere, d'où 4000 hommes venoient de déloger 50 Lyonnois (1), et d'où l'on domine sur le fauxbourg de Vaize, ne sembloit presque pas les affecter. Résolus de tenir, ils voulurent se débarrasser des consommateurs inutiles, et ils renvoyerent ces gens équivoques, que Dubois eût voulu confiner dans la ville, pour la réduire plutôt à la famine; ils lui offrirent aussi les prisonniers faits sur lui, en assez grand nombre. Dubois les refusa, par la crainte qu'ils n'apportassent dans son camp l'estime et l'amour des assiégés. Néanmoins on

<sup>(1)</sup> Le 19 au matin.

les lui renvoya; mais peu s'en fallut que, d'aprés ses ordres, ils ne fussent fusillés par les leurs, entre les deux lignes.

Un nouveau pas que faisoit l'ennemi, ne pouvoit encore ébranler le courage des Lyonnois.
Leur poste du cimetiere de Guires, d'où l'on
régnoit sur la Saône d'un côté, et d'où l'on découvroit de l'autre, une partie du plateau de la
Croix-Rousse, étoit attaqué par les crancéens avec
des forces si considérables, qu'après en avoir terrassé plus de deux mille d'entre eux, les vingtcinq Lyonnois qui le défendoient, furent enfin
forcés de l'abandonner. L'héroisme de leur résistance, le bon ordre de leur retraite, la conservation de leurs canons, sembloient suffire pour les
consoler de cette perte (1).

Le lendemain fut bien plus fâcheux; attaqués sur quatre points à-la-fois, ils eurent par-tout des revers. Le plus funesté de tous, dont Dubois-Crancé s'attribua personnellement la gloire, fut la prise du pont d'Oullins, à une lieue de la ville, au sud. Ce pont, garni de quelques chevaux de frise, et gardé par une redoute en face, pouvoit être défendu long-temps par les trois cents hom-

<sup>(1)</sup> Le 26 septembre.

mes que le général des Lyonnois y avoit placés. Mais la Roche-Négly qui, sous le nom de Rhimbert, en avoit en le commandement, s'étoit retiré sans faire de résistance, sans observer aucun ordre, et même sans en donner avis à Précy.

Cette défection entraîna la perte des redoutes voisines; et la troupe de Rhimbert se replia vers le pont de la Mulatiere. C'étoit la premiere affaire où Dubois-Crancé se fût trouvée en personne : cette victoire facile, et si peu glorieuse, devint le sujet des plus vaines fanfaronnades. En ombrageant toutefois un peu de ses lauriers, son collegue Javogue, qui l'avoit accompagné, il écrivoit à la convention : « Ne calculez pas l'événement par peu d'hommes que nous avons perdus. En moins de dix minutes, le pont a été forcé, les retranchemens détruits, le fossé comblé, les maisons embrâsées et les muscadins en déproute (1) ??.

S'il étoit permis de rappeller en une aussi grave narration, quelques-unes des ironies que cette conquête valut à celui qui en tiroit tant de vanité, nous citerions Kellermann, qui, de la Savoie, où il étoit, lui écrivit que la renommée avoit

<sup>(1)</sup> Du 27 septembre.

porté jusqu'aux Alpes, la gloire de « cette action » de tête et de courage»; et le félicita de ce que, par la conquête d'un petit pont, abandonné, sur un ruisseau tari, « il avoit prouvé qu'il n'étoit » pas moins capable d'être guerrier que législa» teur (1) ».

Mais des événemens plus sérieux nous reportent sur les hauteurs de Sainte-Foi, où l'ennemi fait replier les avant-postes : et sur celles de la Croix-Rousse, où il enleve le poste du centre et des canons; pendant que les batteries de la Guillotiere avec sept mortiers, celles de la Duchere avec quatre autres, couvrent la ville de bombes, et que les canons de toutes parts, la criblent de boulets et d'obus.

Il est vrai que l'avantage de l'ennemi, à la Croix-Rousse, ne fut pas de longue durée; car à peine se fût-il jetté dans le poste conquis, que les Lyonnois l'en chasserent par le feu croisé de leurs batteries voisines (2). Toutes celles de cette partie, le tourmenterent constamment par leur savante disposition et par l'activité de leur service. La principale d'entre elles illustra, sous ce der-

<sup>(1)</sup> Lettre datée d'Aignebelle, le 27 septembre.

<sup>(2)</sup> Lettre à la convention, du 29 septembre.

mier rapport, le négociant Gingênes qui y commandoit; et les assiégeans, comme les assiégés, en la désignant par le nom même de son commandant, s'accorderent à la regarder comme inabordable. Il y eut la jambe emportée: et sa batterie n'en devint pas moins terrible; les canonniers de Gingênes eurent la palme du talent et de l'intrépidité, comme la compagnie des chasseurs de Psécy eut celle de l'audace et de la valeur.

La grande famille à laquelle tous ces braves appartenoient, n'obtenoit de Dubois et Gauthier, pour tant d'actions admirables, que d'atroces injures et de cruelles menaces. « C'est une race Gomo-,, réenne, écrivoient-ils à la convention (1); le feu » vient de l'analyser; maintenant le fer va la dé-» truire : Vive la république »! Et ils préparoient par tous les moyens possibles, cette destruction, à laquelle on eût dit que tenoit la prospérité de la France. Acheter des gens capables de trahir, prendre les Lyonnois dans le piege d'un rapprochement qu'on obtiendroit avec des offres trompeuses de conciliation: étoient des perfidies trop utiles pour n'être pas employées par les plus immoraux des hommes. Le 28, ils proposerent à cet effet, du côté de Sainte-Foi, une suspension

<sup>(1)</sup> Ibid, Tome II. Hist. de Lyon.

d'armes de quelques heures, en manifestant des intentions amicales qui la firent accepter. Les assiègés se conferent aux assiègeans : les troupes se mêlerent; et ce mêlange funeste servit à conclute facilement le marché d'une trabison prochaine.

Dans la nuit suivante, un nomme Trachet, caporal du poste place au village élevé de Sainte-Foi, déserta, en posant une seminelle avancée, dans le dessein de porter le mot d'ordre aux soldats ennemis qui l'attendoient à peu de distance. Ceux-ci, avec ce moyen d'approcher, comme amis, sans danger, se furent biensoi empurés de la formidable redonte qui assuroit la desense de tout ce canton.

Dés-lors Châteanment-Random et Maignet purrent faire avancer les troupes de leur colonne, jusques en face du faux bourg de Saint-Just 1), dont elles trouverent les posses et les redouses abandonnées. Les traines qui avoient déserte Saintfait, avoient fait retires ceux qui les gardoinne, soit en répondant l'alerme au milieu d'eux, soit en leur disant que le rénéral avoit donné l'ondre de la remaire. L'en se replion sans combanne, et l'empeuri s'emparont sons resistance de ceux posi-

a) Aunemena din Sa Ironee.

tion avantageuse : il se croyoit deja maître de la ville, parce qu'il en occupoit la hauteur.

Dès progrès non moins décisifs du côté de Perrache, l'autorisoient dans cette illusion. Javogue, avec sa colonne, s'avançoit vers le pont de la Mulatiere, et le passoit même sans efforts. La défection du poste du pont d'Oullins, avoit répandu le découragement parmi les défenseurs de celui-ci; et tous se retiroient avec un tel effroi, qu'ils abandonnoient jusqu'au registre de l'état militaire, dont l'ennemi s'est servi depuis pour reconnoître ceux qui l'avoient combattu. Malgré cette déroute, on ne pouvoit concevoir comment le feu n'avoit pas été mis aux artifices préparés pour faire sauter le pont, à son approche. Cette omission sembloit venir d'un esprit d'égards particuliers pour les actionnaires, auxquels il appartenoit; et cette conjecture s'est confirmée, quand on a su que Précy, trop loyal pour n'être pas ici trop crédule, s'en étoit rapporté pour le détruire, à l'un des propriétaires, auquel on pouvoit bien prévoir que son intérêt ne laisseroit pas le généreux courage de remplir la promesse qu'il en avoit faite.

Les troupes de Javogue parvenoient sur l'avenue Perrache, en tête de laquelle elles trouvoient

nne grande redoute en balles de coton, dont elles s'emparoient, pendant que deux batteries assiégeantes, dont l'une à droite, sur l'autre rive du Rhône: et l'autre à gauche, sur Sainte-Foi, fou-droyoient l'avenue en tout sens, et lui en garantissoient la possession.

L'ennemi put alors se croire maître de la ville; et il le crut effectivement. Dans cette persuasion. Dubois - Crancé se hâtoit d'annoncer son triomphe à la convention : 66 Les Lyonnois atta-29 qués sur plusieurs points à-la-fois, disoit-il. » ont été repousses par-tout; leurs redoutes ont >> été emportées: nous sommes à Perrache, aux or Brotteans et sur Sainte-Foi. L'horizon est en ce >> moment, chargé de flammes et de fumée: tous » les Brotteaux sont incendiés; Perrache com-» mence à brûler : et il fait grand vent; vive la 19 république ! 19 (1) Une des plus précieuses villes de France, devenant la proie des flammes par un grand vent, qui pousse du sud au nord, l'incendie allumé par les fondateurs, les législateurs et les généraux de la république : quels procédés pour la soutenir et pour la faire aimer!

<sup>(1)</sup> Lettre du 29 septembre. Meniteur, séance du 4

Déja les uns et les autres se disposoient à entrer triomphalement dans une ville, éclairée par l'embrâsement dont ils s'y faisoient précèder. Pensant que tous les dangers avoient disparu; ils se montroient, pour la premiere fois, à la vue des batteries lyonnoises, dans les chars destinés à leur marche conquérante. Un seul homme va les arrêter.

Précy paroît à la porte de Saint-Just avec quelques citoyens ralliés. Déja il a, de sa main, fait mordre la poussiere à deux soldats ennemis, témérairement entrés dans la ville. Le combat s'engage avec la troupe qui les suit; l'affaire devient vive et meurtriere. Ce général a son cheval tué sous lui; un grenadier tombe à ses côtés, il en prend le fusil. Son exemple transforme en héros, ceux qui n'étoient tout à l'heure que des fuyards pusillanimes. Il s'élance dans les principales redoutes, occupées par l'ennemi; il l'en chasse: tous les postes sont repris, la bayonnette au bout du fusil; et ce lieu, que Jules-César avoit illustré par son campement, lorsqu'il conquit les Gaules, acquiert un surcroît de gloire sous Précy.

A peine le général obtient ce succès, qu'il apprend l'invasion de Perrache. Il y court, et trouve une dispersion non moins décourageante. L'en-

nemi s'avançoit sur une chaussee, par laquelle, sans possibilité de le tourner, il falloit, à travers de ses feux croises, l'attaquer de front, sur un espace très-resserré, où toute évolution étoit mapraticable. Il n'étoit que onze heures du matin : et le front déja ceint d'une couronne, Précy se voyoit oblige de remporter une seconde victoire, bien plus difficile que la premiere. Sa présence seule réveille le courage. Les fuyards, honteux de leur déroute, viennent à lui : la cavalerie account à sa voix; et là, environné de sa troupe rallier: tel que les anciens généraux, au milieu de leurs armées de citoyens, avant les grands combats, il harangue les Lyonnois à-peu-près en ces termes : 66 Braves amis, à la vue du progrès de ces barba-27 res, dois-je désespérer du salut de la cité? Cet 27 intrépide courage, si naturel à des Lyonnois, 22 n'est pas éteint sans doute, puisque vous vivez: 22 Ma confiance en lui, m'enhardit à vous proposer 27 des exploits inouis. Vous ne me direz pas 27 qu'ils sont au-dessus de vos forces : vous men-22 tiriez à votre conscience. Voyez-vous cet en-27 nemi fiérement avancé sur une levée, où l'on " ne peut l'attaquer que de front. Les regles or-" dinaires de la guerre ne voudroient pas qu'on ?? le chargeat ici; mais vous avez prouvé que

» vous étiez au-dessus de ces regles, faites pour » les courages ordinaires : je peux vous proposer >> : cette manœuvre hardie, parce que vous en êtes er parce qu'elle seule peut sauver vos 59 foyers et vos familles. Ressouvenez-vous des "Thermopiles: l'ennemi n'a point ici de sentier pour les passer à votre insu. Vous êtes dignes » de Lacédémone : voulez-vous vaincre pour la " patrie "? - " Oui, oui, repartirent avec enthousiasme tous ceux à qui le général parloit ainsi, -- 66 Marchons, marchons donc >>, est répété comme en chœur, par eux et par lui. On marche, il les précéde, sous les feux croisés de Sainte-Foi et de la rive gauche du Rhône; on avance en face d'une batterie que l'ennemi venoit d'établir au quart de la chaussée. Elle fait sa décharge : cinquante hommes de l'armée lyonnoise sont renversés; mais à l'instant, ceux qui survis vent, s'élancent, tuent les canonniers sur leurs pieces, et chargent avec force le farouche bataillon de l'Ardêche qui les protégeoit. On le poursuit jusques dans les broussailles d'alentour, où il se réfugie. Et ces soldats, intrépides de rage et de vin, refusant presque tous de se rendre, y sont presque tous détruits en détail.

Revenus de cette poursuite, les Lyonnois se

reunissent, dans l'intention de déloger l'ennemi, qui venoit de se retrancher à l'extrêmité de la levee. Huit cents hommes de sa cavalerie, qui acrivoient pour entrer dans la ville, à sa suite, le voyant ainsi recule, rebronssoient chemin, sams vouloir même être tempins de la défense qu'il avoit à faire an poste avil occupoit. Elle ne pouvoit qu'être très-some, au mayen des redoutes qu'il s'étoit construites en peu de temps, avac les ballots de coton, abandonnés en oet endusit. Precy neanmoins voulut attaquer ces redoutes: I fit charger jusqu'à trois fois, par sa cavalerie, chargeant lui - même en tête, sans pouvoir les emporter. En vain ses cavaliers lui demandementils de meure pied à terre et de les escalader. l'arme blanche à la main. Il ne voulnt pas permeure que des hommes, capables d'un tel coutage, risquassent une aussi perilleuse attaque; et les redoutes ne surent point prises. Mais l'ennemi, qui ne s'y crut point en súreté, les abandonna dans la nuit: il repassa le pont; et dans sa retraite, il mit le seu à toutes les maisons que ses torches pouvoient atteindre.

Perrache resta an pouvoir des assiegés, à qui il coûtoit la perte d'environ quatre cents d'entre eux, dont il étoit difficile de se consoler, par les

quinze cents ennemis qu'on avoit terrassés dans cette terrible affaire. Précy y avoit déployé une bravoure peu commune. Toujours au plus fort du danger, il avoit fait le commandement, et l'avoit exécuté lui-même, avec un sang-froid que la chaleur de l'action avoit seule troublé. Deux chevaux, blessés sous lui, étoient tombés, sans qu'il eût eu l'air de croire que les coups ennemis pussent atteindre sa personne.

Dans le même-temps, les postes avancés des Brotteaux, affoiblis par nombre de trahisons, avoient laissé les assiégeans s'approcher de la grande redoute du Pont-Morand. Ceux-ci alloient y entrer, sous la protection de leurs formidables batteries de la Guillotiere, lorsque ses désenseurs, ranimés par la nouvelle des deux victoires de leurs concitoyens, et croyant voir le général présent au milieu d'eux, voulurent être dignes de leurs freres d'armes. Cette résolution centupla leur ardeur; et, réunissant la mousqueterie aux batteries de la redoute, ils en eurent bientôt repoussé les colonnes assaillantes. En vain, pour tirer à découvert dans ce retranchement des Lyonnois, les soldats repoussés monterent-ils aux fenêtres des maisons d'alentour : ils en furent bientôt délogés par les batteries élevées des Collinettes

et de l'Oratoire. Mais, forcés de céder, ils se répandirent dans ces maisons, dont ils massacrerent les habitans, dont ils dévasterent les caves; leur général lui-même trembla devant leur ivresse (1).

Leur retraite étoit encore marquée par d'autres horreurs; ils incendioient les chaumieres comme les édifices. En emmenant les prisonniers qu'ils avoient faits, ils jettoient dans les fossés, ceux que leurs blessures empêchoient de marcher, et posoient des sentinelles pour écarter d'eux, toute assistance. Mais ces atrocités ne resterent pas longtemps impunies: les Lyonnois arriverent, ils secoururent leurs freres mourans, ils immolerent les brigands à côté de leur butin, et allerent enlever plusieurs de leurs prisonniers, jusques dans les retranchemens de l'ennemi.

La remise d'un carrossier, qui étoit voisine de la redoute, n'ayant pas échappé au pillage, les voitures qui y avoient été prises, servirent de matière aux chants de victoire de Laporte. Il n'ent pas honte d'annoncer à la convention, ce vol honteux, comme une conquête brillante. "J'ignore, " écrivoit-il, si les muscadins sont accoutumés à

<sup>(1)</sup> Lettre du général Vaubois à Dubois-Grancé. Du 30 septembre.

ne faire la guerre qu'en carrosse. Nous leur navons pris bon nombre de voitures et de can briolets de toutes couleurs : ils ont été obligés de s'en retourner à pied, dans leurs murs (1) ??.

Si les fansaronnades de Laporte portoient des caracteres de ridicule et de sottise, celles de Dubois continuoient d'être marquées au coin de la barbarie la plus rassinée. On a vu ce qu'il sit pour que l'atroce anarchie subjuguât les Lyonnois, dans le mois de mai précédent; on sait que la victoire qu'ils avoient alors remportée sur elle, étoit la cause de sa sureur, dans un siege que sa vengeance seule avoit décidé. Il ne veut pas maintenant qu'on doute du plaisir qu'il ressent à détruire les Lyonnois. Dans le même-temps qu'il mandoit si prématurément ses progrès du 29 septembre, il triomphoit sur-tout de ce que « ce pe parti, le 29 mai d'auparavant (2) ».

O Dubois! quels hommes tu t'applaudis de détruire! Si leur courage n'a pu réveiller ton admiration morte pour la vertu, que du moins, la vie

<sup>(1)</sup> Lettre du 30 septembre. Moniteur, séauce du 5 octobre.

<sup>(2)</sup> Lettre à Kellermann, du 29, à la date même.

dont tu jouis encore, te porte à les estimer.

Ecoute-moi: lorsque tu vins, pour la premiere fois, avec ton état-major, examiner tes batteries de Montessuy, à la portée de leurs canons que tu ne savois pas aussi près, tu fusses tombé sous leurs boulets dont tu sais bien que pas un seul ne fut perdu: tu fusses tombé, dis-je, sans la discipline à laquelle ils ne voulurent pas manquer, même pour se défaire de toi. Tu ne pouvois leur échapper, ta chûte eût alors sauvé Lyon; mais Précy venoit de leur défendre de faire jouer leurs canons: ils se souvinrent que les fils de Manlius avoient été condamnés par leur pere, pour avoir vaincu sans son ordre;..... ils résisterent au plaisir de tirer contre toi,.... et tu vis encore.

L'observation de la discipline militaire parmi les Lyonnois, ne pouvoit qu'être inséparable du courage de la vertu. Reviendrai-je sur les preuves qu'ils en ont données? Cette magnanimité qui prodhisit ensemble l'obéissance et la bravoure, est le principe auquel nous ramenent toutes les opérations de ce siege extraordinaire, où chaque assiégé, pour ainsi dire, fit un exploit : où chaque individu se couvrit personnellement d'une gloire immortelle.

Et ce n'étoient pas seulement des hommes dé-

pouillés d'anciennes prérogatives, ce n'étoit pas seulement des jeunes gens, emportés par le feu de l'âge, qui se distinguoient de cette maniere. Le gros de l'armée lyonnoise étoit composé d'ouvriers et d'autres gens du peuple, qui déployement une intrépidité non moins étonnante. L'on vit des vieillards, empressés de partager les dangers et la gloire de la jeunesse, passer les jours et les nuits dans la tranchée, demander la préférence pour les postes avancés, et d'une main rassurée, tirer avec adresse sur le soldat ennemi, jusques dans ses retranchemens.

Cette courageuse ardeur pour le salut de la patrie ne s'éteignoit pas même dans les hôpitaux militaires, sous la douleur des blessures. Jamais on n'entendit des Lyonnois blessés, pousser des plaintes sur le champ de bataille; dans le lit de la souffrance, ils n'exprimoient que l'impatience de revoler au combat. L'inquiétude sur le sort de Lyon, étoit le premier sentiment qu'ils manifestoient; ils ne connoissoient qu'un soulagement : celui d'espérer au salut de la cité. L'espoir de la voir délivrée, les rendoit insensibles à leurs maux. Ils mouroient transportés, quand on leur laissoit croire que leurs concitoyens étoient vain-

queurs; et leur unique regret consistoit à ne pas l'être avec eux (1).

Ferois-je l'injustice aux femmes lyonnoises, de passer sous silence, ce qu'avec tous les charmes d'une sensibilité touchante et d'une grace inexprimable, elles déployerent de force morale, tout ce qu'elles rendirent de services? Indépendamment de ce que j'ai dit de leur empressement à fabriquer des gargousses, de leur attention à nous avertir de la direction des bombes, je ne saurois assez exalter leurs soins genéreux envers les défenseurs de la cité. Les unes préparoient des vivres, et les leur portoient dans les casernes, et même dans les redoutes, à travers les boulets, les obus et les balles de l'ennemi; les autres passoient leur temps à prodiguer des soulagemens aux malades, elles pansoient leurs plaies, elles consoloient

<sup>(1)</sup> Ces détails, tout extraordinaires qu'ils paroissent, ont pour garant, les anciens militaires à qui l'inspection des hôpitaux étoit confiée. L'un d'eux, qui avoit vu les blessés des glorieuses campagnes de Louis XV, (Dela Frasse de St.-Romain), m'a attesté la supériorité de courage des blessés Lyonnois, qui, jusques dans les bras de la mort, ne cessoient de parler avec feu de leur patrie et de ses ennemis.

Spes ô fidissima Teucrum! si Pergama dentrâ

Defendi possent, etiam hâc defensa fuissent. En. L. 2.

les mêmes consolations aux blessés de l'ennemi.

Les plus foibles préparoient des appareils; et les plus fortes en courage, servoient dans les batteries.

L'emploi qu'on faisoit de tous les bras, ne laissoit pas seulement les enfans, spectateurs oisifs ou
tremblans. Suppléant à la pénurie des boulets, ils
couroient après ceux que l'ennemi lançoit, pour
les apporter aux canonniers lyonnois, qui les lui
renvoyoient. Les malveillans reconnus, étoient
condamnés aux travaux des redoutes, ainsi qu'aux
transports de l'artillerie. C'étoit par cette admirable répartition des facultés de tous, comme par
l'ardeur infatigable des combattans, que Lyon,
avec moins de huit mille hommes, contre près de
soixante et dix mille, tenoit plus qu'aucune place
forte ne tint devant des ennemis moins nombreux,
et sous un bombardement moins terrible.

La gloire de cette longue résistance doit aussi rejaillir sur la savante économie d'un comité de surveillance, établi pour le siege, et qui déploya des talens supérieurs dans l'administration, tant pour la distribution des vivres, que pour celle des fonds destinés aux frais de la défense. Ce fut lui qui, par ses précautions admirables contre les incendies, désespéra si souvent. Dubois - Crancé,

comme nous l'avons vu. Les pompiers, ainsi que les combattans et autres employés, au nombre de trente mille hommes, recevoient un prêt journalier de cent sous; chaque boulet ennemi valoit un écu, à l'enfant qui le rapportoit. Cent cinquante mille livres payées chaque jour, jusqu'à la fin d'un siege qui en dura soixante-trois, sans avoir épuisé la caisse militaire: attestent également les efforts en tout genre que les Lyonnois firent pour se défendre.

Mais tout conspiroit contre eux; excepté quelques admirateurs inactifs, le reste de la France vouloit ce semble leur perte. Il n'étoit pas jusqu'aux élémens qui ne se déclarassent en faveur de leurs ennemis. Après le sléau des chaleurs excessives de l'été mémorable de 1793, on fut privé de ces pluies qui abondent, tous les automnes à Lyon, et qui pouvoient concourir à faire lever le siege. Elles eussent inondé les camps de l'ennemi, et sur-tout celui de la plaine des Brotteaux. Elles y eussent dérangé ses batteries les plus formidables. Mais le Rhône, ordinairement large et rapide en cette saison, se resserra dans un lit qui permit de les rapprocher de la ville; il coula même plus lentement : et sembla, en découvrant tous ses bancs de sable et de gravier, vouloir

vouloir se rendre guéable, et faciliter une escalade par les quais.

Mais l'ennemi n'osoit essayer une attaque de se genre, quoiqu'elle convint fort à l'impatience que les représentans avoient de se venger des revers du 29. Ils avoient même fait préparer des échelles en ser et d'autres machines nécessaires pour l'assaut qu'ils vouloient donner, à tout prix, derriere la ville, du côté de Fourvieres. Leur général, Rivas, qui calculoit mieux qu'eux, la désense que les Lyonnois pouvoient faire dans le cas de l'escalade, en démontra l'inévitable danger. Elle ne pouvoit, selon lui, qu'entraîner la défaite des assiégeans, la délivrance de la ville et le triomphe des assiégés. L'on y renonça, préférant d'attendre quelques jours pour prendre Lyon plus sûrement, soit en faisant une breche à la muraille de Fourvieres, soit en y attachant le mineur, soit encore en profitant du premier vent un peu fort. pour mettre le feu devant soi et marcher ensuite (1),

Ainsi les Lyonnois sembloient encore redoutables dans leur détresse, toute extrême qu'elle étoit. Leur armée agissante se trouvoit cependant ré-

<sup>(1)</sup> Réflexions de Rivas, sur le projet d'escalade: faites au quartier-général de Sainte-Foi, maison Petnon, le 5 000b.

Tome II. Hist. de Lyon.

cinite à six mille cinq ceurs bonnnes, dont quinze certs de casemés. Il n'énoir plus possible de renouveller les posies monbreux de cette immense cine. Faire passer les combanans d'un plus penible ca un anne qui l'espit moins, civit le seul expédient qui restât pour les soulager. Tous même me purent jouir de ce soulagement; il y ca avoit qu'on n'avoit pu relever depuis meis on quaire semaines. Les ravages du bombandement devenoient plus affrenx, la disense commençoit d'être insupportable et d'excitet des muntures, la patience du peuple chancelloit, et la reddinion de la ville ne pouvoit s'eviser. On civit assez désabusé de la vaime confiance quion avoit one dans les emigres, les Fiemontois et les Sunses, pour tourner encore les regards veus eux Les officiers proposoient au général, des plans de salur, dignes du courage des Lyonnois : les uns revenoient au projet de faire effort pour se rendre dans les Cévennes; les amires vouloient qu'on perção vers Toulon, à travers deux à trois armées qui y formoient obstacle. Mais tous ces plans desoloient les femmes, les vieillands et les enfans, dont ils tendoient à cloigner les obiets cheris; cette desolution produisit l'amollissement du course. Les postes se degarmisseient, des bamillons caniers

refusoient le service. (1), les timides se cachoient déja; les meneurs girondins des sections, particuliérement de celle de la convention (2), demandoient en leur nom, une assemblée générale; et ce fut le jour où la municipalité provisoire fut contrainte de la convoquer, que, pour en assurer l'effet, Couthon, Maignet et Laporte adresserent au peuple une proclamation rédigée avec une modération perfide.

Après avoir annoncé que ce n'étoit plus Dubois et Gauthier, si funestes, si exécrés, et que la convention d'ailleurs venoit de rappeller; que ce n'étoit pas même Châteauneuf-Randon, déja soupçonné d'être haï: mais eux seuls qui, pleins d'indulgence et de compassion, étoient chargés de réduire les Lyonnois; ils leur disoient : « Réfléschissez; nous vous sommons encore d'ouvrir » vos portes, de déposer les armes, et de livrer les » scélérats qui vous trompent, vous oppriment, » vous perdent: à ce prix nous sommes vos fres pres. Que les hommes qui n'ent pas de crimes » à se reprocher, soient tranquilles; leurs person-

<sup>(1)</sup> Notamment celui du quartier des Religieux Cor-

<sup>(2)</sup> Quartier Saint - Clair.

so mes en leurs propriésés seront respectiées (a) 🖘

L'assemblée se forma dans la loge du change: les casemés et la partie fidele des bataillons, me s'y trouverent point; la feaction du peuple qui y fut aniree par les promoteurs de la capitulation, consentit à leurs propositions. Des négociateurs furent envoyes aux representants, avec des instructions qu'il ne peuvit rependant pas de donner indignes de lui. Elles étrient antibeges à la déclaration du ro seprembre; et la repolante idee de livrer à l'emmemi, les chefs militaires et civils, en étoit suignessement écurier.

Ceme députation, qui parvint aux représentans dans la mui du 8 au 9, les arouve inflexibles sur ce point : ils la neuvoyenent, en accordant à l'assemblée, un délai jusqu'à quane houres de l'après-médi, pour qu'elle se conforminableur volumé.

Dans ces entrefaites, les malveillans comprimés se levoient avec ferre; les chilisses autant des ténebres, avec leurs mégeres, mentient tent en jeu pour soulever le peuple courre ceux dont les representans demandoient la têre. Des provocations arroces s'affichaient de toutes parts; les rues retentissoient des chaneurs d'une poi-

<sup>(1)</sup> Proclam. du 7 ocudor.

gnée de misérables, soudoyés pour se plaindre hautement d'avoir été incendiés, et pour crier à la famine, en imputant leurs malheurs à ces proscrits. Par ces moyens, le trouble et la déroute des bataillons s'augmentoient : celui de Saint - Clair livroit ses redoutes. La progression du désordre alloit comme un torrent, sans qu'on put l'arrêter. Tout annonçoit que la ville alloit inévitablement tomber au pouvoir de l'ennemi. Précy vit l'urgente nécessité d'en sortir. avec ses compagnons de gloire et d'infortune. Sans avoir le temps de consulter son état-major, il donna précipitamment l'ordre de partir à la pointe du jour, et désigna, pour lieu de rassemblement, les postes de Vaize. Le but n'étoit que de faire gagner la frontiere à cette intéressante colonie, afin de la mettre à l'abri de la vengeance : et d'émigrer en ordre de bataille, pour arriver sûrement à ce refuge lointain. La sortie par Vaize, n'y tendoit pas directement; mais l'issue par la route de Genêve, étoit impraticable; et Précy crut n'avoir d'autre marche à suivre, que de côtoyer la Saône pendant cinq lieues, pour la passer devant Riottier, et traverser ensuite le département de l'Ain, qui touche au territoire Helvétique.

Ainsi va finir le siege de Lyon, sons que cene ville air été vraiment prise, sans que ses défenseurs aient été forrés de la rendre et de mente bas les armes. Circonstances pent-ême uniques, qui n'admentent ni vainquerre ni vainquerre ni vainquerre ni vainquerre ni vainquere nois, et qui conservent toute la gloire aux Lyonnois, même en laissant la place aux barbares!

Toutle succès de l'armée de ceux-ci, composée d'environ soixante et dix mille hommes, s'est réduit, pendant soixante-trois jours de siege, à faire reculer de quelques postes, tout an plus huit mille citovens Lyonnois, malgre les movens terribles employes contre eux, avec la plus arroce prodigaline. Il suffiroit, pour être convaincus que les emaenis n'en ont neglige ancun , de lire le dénombrement qu'ils se sont plu à nons donner eux-mêmes, de ceux qu'ils sireren: de l'anillerie seulement. Opostérité ' le pozrras-tu croire? Lyon a reçu pendant le siege, 27,691 bombes, - 11,674 bomles. — 4.641 obus. — 5.317 canouches à balles pour le canon. - 326,136 carronches à fasil; - et l'on a consomme 297,533 Evres de poudre de guerre pour réduire cette ville en cendres....!

## LIVRE XI.

Sortie des Lyonnois. Défaite de leur arriere-garde et prise de leur caisse militaire. Déroute et malheurs de leur petite armée. Atrocité des paysans et des troupes. Entrée des représentans dans Lyon. Réinstallation de tous les scélérats. Décret pour faire démolir cette ville et massacrer ses habitans. Empressement de Couthon, Maignet, Châteauneuf-Randon et Laporte à exécuter ce décret. Discours de Javogue aux clubistes. Les représentans demandent aux Jacobins de Paris, une colonie de patriotes. Dubois-Crance donne le nom de vingt mille Lyonnois qu'il veut faire dépouiller et égorger. Une commission militaire a déja commencé les massacres. Démolition de Lyon. Prodigalité envers les démolisseurs et les cannibales. Effroi et fuite des négocians et des manufacturiers. Piege par lequel on en retient plusieurs. Suites affreuses de leur crédulité. Sort de ceux qui préférent de fuir. Leur arrivée en Suisse. Accueil qu'ils y reçoivent. Dispositions des émigrés à leur égard.

LE comité de salut public de la convention se dépitoit encore de la longueur d'un siege, dont il

eraignoir que la prise sécense de Toulon par les Anglois, ne sendir l'issue malheureuse, si elle ésoit retardée. C'étoit avec toute l'agintion de l'inquiétude et de la crainse qu'il écrivoit aux représentins : " Que ces contre - révolutionnaires so (Lyonnois), places entre l'echafand et l'anean-19 tiesement de la république, périssent donc en-99 fin, et que la force nationale promene bientôt 99 dans leur ville criminelle, le glaive qui menace » trop long-temps des têtes compables. Dans peu. 99 Lyon renaîtra de sa cendre (1) 99. - 44 Le siege 39 de Lyon, éctivoient-ils le lendemain, seroit-il 11 donc interminable? Enlevez cette ville à la 99 pointe de la bayonnette, et la torche à la main. 59 si le bombardement entraîne trop de lon-99 gueur (2); et si les muscadins échappoient de 19 Lyon, poursuivez-les, faites sonner par-tout le 99 tocsin sur ces cruels ennemis de la patrie (3) 99. Affreux présages des malheurs trop certains de

<sup>(1)</sup> Lettre du 30 septembre, signée : Collot d'Herbois, Carnot, Billaud-Varennes, J. Barere, Hézault.

<sup>(2)</sup> Lettre du 1es. octobre, signée: Carnot, Hérault, Barrere, Collot d'Herbois et Billaud-Varennes.

<sup>(3)</sup> Post-Script. de la même lettre, signé seulement : Barere, Billaud-Varennes et Hérault.

ceux d'entre les bons Lyonnois, qui vont fuir leur cité, comme de ceux qui resteront dans ses murs!

Le rassemblement de ceux qui vouloient suivre Précy, se faisoit à la porte de Vaize, pendant les négociations de la nuit du 8 au 9 octobre. Il fut lent, à cause de la distance des postes d'où il falloit venir; et il ne pouvoit qu'être incomplet, à cause de l'ignorance où quelques-uns resterent sur cette résolution du départ. Les administrateurs qui avoient montré le plus de fermeté, se - rendoient sous l'égide des défenseurs de la ville. Les épouses des uns et des autres vouloient courir les hasards de leur sort, et périr, ou se sauver avec eux, sans abandonner le fruit cheri de leu entrailles. Quel désolant spectacle, que celui d'une cité, dont beaucoup d'entre les meilleurs citoyens, quittent leurs foyers, éclairés de l'incendie occasionné par les bombes! Le vieillard, forcé de rester, vient faire à ses enfans fugitifs, les derniers adieux; la mere, inseparablement liée à son ménage, vient embrasser ses fils, courant à la mort pour éviter la mort... Tout-à-coup, au milieu de ces épanchemens de la sensibilité la plus malheureuse, un obus de l'ennemi vient apporter le carnage et la mort; il met le seu à un

canon, et fait éclater un caisson: des hommes, des semmes et des ensans en sont tués; beaucoup en sont blessés. Animée d'un grand courage, la colonie n'est point ébranlée par cet événement d'un aussi cruel augure: c'est Précy qui va la conduire. Dans ce moment de trouble, le trésor militaire, qui rensermoit 500,000 liv. en or, 500 marcs d'argent, et 20,000 liv. en assignats, sembla presqu'oublié des chess. Des subalternes qu'ils ne surveillerent point, l'ensermerent en un caisson qui resta, je ne sais pourquoi, à une soible arrière-garde de trois cents hommes, commandée par l'estimable comte de Virieu (1). Quelques pieces de 4 sormoient toute l'artillerie des deux corps de cette petite armée.

Le signal du départ se donne; il est sin heures du matin. La colonie, composée en tout de quinze cents personnes, marche le long de la rive droite de la Saône, en observant un silence que la nécessité prescrit, et que la morne tristesse rend lugubre et sinistre. Les yeux inquiets sont tendus vers les lieux d'où l'ennemi peut venir; et le cœur se déchire entre ce qu'on laisse et ce qu'on

<sup>(1)</sup> Ancien colonel du régiment de Limousin, membre de l'assemblée constituante.

emmene. Dans cette angoisse commune à tous, les femmes et les gens sans armes, se reposent sur la brayoure des compatriotes armés qui les entourent; et ces compatriotes sont bien résolus à leur faire, jusqu'à la mort, un rempart de leur corps et de leur courage. Chacun a sur soi, ses objets précieux les plus portatifs, quelques bijoux, un peu d'or, pour s'en faire une ressource; le portrait de ce qu'il a de plus cher, est colle sur sa poitrine oppressée. Il ne fut pas plus affreux, ce départ des Troyens, à la suite d'un siege mémorable, où l'on vit le pieux Enée, emportant son pere avec ses dieux, et traînant le jeune Ascagne, hors de sa patrie incendiée! Ils furent moins malheureux les Romains, lorsqu'abandonnant leur ville aux vainqueurs d'Allia, ils fuyoient avec la fleur de leur jeunesse, l'élite de leurs sénateurs, leurs femmes désolées, leurs vestales éplorées : emportant leurs trésors et leurs pénates. Ils avoient du moins un Capitole où ils alloient se réfugier, comme dans une citadelle imprenable: mais les malheureux Lyonnois, quel sera leur asyle? Ils n'en trouveront aucun; et par-tout, aulieu d'assistance, ils ne rencontreront que l'assassinat ou des rebuts.

Avertis de la sortie des Lyonnois, par des trans-

fuges et des espions, les représentans expédient des couriers dans les campagnes, pour y sonner le tocsin, afin d'ameuter les paysans contre ces fugitifs infortunés, et pour donner « l'ordre de leur » courir sus, comme sur des animaux féroces, qui » cherchent à dévorer le genre humain ». Ce sont Couthon, Maignet, Châteauneuf-Randon et Laporte qui se font un mérite auprès de la convention, d'avoir ainsi renchéri sur les ordres du comité (1) : et Barere assure que les mesures sont prises « pour qu'il n'échappe pas un seul » de ces malheureux émigrans (2).

Cependant le corps commandé par Précy, avoit déja passé sain et sauf, par un premier défilé, en montant vers Saint-Cyr, où l'arriere-garde, en retard de trois quart-d'heures, se trouvoit attaquée par des forces considérables. Dans cette position si peu favorable à la défense, la colonne est taillée en pieces, la caisse enlevée; et le soldat, à qui les chefs distribuent une partie du butin, s'applaudit de son expédition.

<sup>(1)</sup> Lettre du 9 octobre, lue à la seance du 21 du premier mois (vend.), 13 octobre.

<sup>(2)</sup> Rappert de Barere, même séance, 21 du premier mois (vend.), 13 octobre.

Le corps d'armée avançoit dans le territoire du Mont-d'Or, composé de collines et de vallons, coupé de haies, embarrassé de vignes et de broussailles, lorsque pressé dans les flancs, par des tirailleurs embusqués, et poursuivi de près par la cavalerie ennemie, il vit tout-à-coup se développer sur les hauteurs qui le dominoient, des troupes innombrables, dont l'artillerie ne tarda pas à le foudroyer. Ses quatre inutiles canons ne faisoient plus que l'embarrasser: il les abandonna, après les avoir encloués; et quoiqu'il fut dans le bas de la colline, il se mit en devoir de monter fiérement contre l'ennemi. Le courage de désespoir qui animoit en cela les Lyonnois, ne calculoit plus le désavantage des positions, et la disproportion des forces : il fallut donc qu'ils échouassent, pour comprendre que toute la bravoure possible, concentrée en moins de quinze cents combattans, ne peut rien contre cinquante mille hommes, fortifiés sur des hauteurs inaccessibles. L'intelligence et la valeur de leurs chefs, ne put pas empêcher les désastres de cette petite armée; mais ces qualités servirent à soutenir son ardeur, d'une maniere qui devint suneste aux troupes qui la poursuistient : aucun Lyonnois ne succomboit sans vendre chérement sa vie.

Enfin leur colonne coupée, se dispersa en pelotons, dont les plus courageux allerent encore courir après le salut, les armes à la main: Précy fût de ce nombre. Accompagné de sa cavalerie, il marche aux rives de la Saône, vers l'endroit où il espere de traverser la riviere. Mais celui qu'il à député pour s'assurer des barques, s'est échappé, sans renvoyer celle qui l'a passé. Le rivage se hérisse de dangers, le foible escadron de Précy rentre, non sans perte, dans les campagnes; il les traverse, en s'élançant parmi des hordes de paysans, armés de fusils et de fourches; et enfin il parvient aux bois d'Alix, où chaque cavalier, après un instant de repos, pourvoit individuellement à sa fuite particuliere, en abandonnant son cheval et sa valise.

Les autres compagnons d'armes et d'infortunes qui, dispersés, s'égaroient en d'autres lieux, éprouvoient une déroute bien plus affreuse. Poursuivis par les hussards de Berchiny, les cavaliers de Royal-Pologne, les volontaires de la légion des Alpes, et par ceux des bataillons de Paris, de l'Ardêche, de l'Aude et de l'Arriège, ils étoient presque tous égorgés, aussi-tôt qu'atteints. Quelques-uns de ceux qu'on arrêtoit comme prisonniers, étoient réservés à subir une mort lente, en

face les uns des autres. C'étoit là le jeu favori de ces monstres; et le sexe, ni l'âge, n'avoient rien de sacré pour eux. La mere fugitive eut les flancs déchirés, et l'enfant fut immolé sur le sein même qui lui avoit donné la vie. Les cadavres n'obtenoient la sépulture qu'après d'horribles mutilations, La rage de ces cannibales alloit jusqu'à punir de mort ceux de leurs camarades, des mains de qui quelques Lyonnois s'étoient échappés. Moins avides de butin qu'ils n'étoient altérés de carnage, ils offroient la dépouille de ces victimes évadées, à quiconque parviendroit à les découvrir et à les livrer (1).

san, alors affranchi de toute crainte, encouragé même par son législateur. Sa barbare défiance aima mieux tuer sa proie, pour la dépouiller soimême, que d'en recevoir la dépouille de ceux par lesquels il pouvoit se contenter de la faire-égorger.

<sup>(1)</sup> Celui qui les servit le mieux à cette condition, fut un vicaire constitutionnel de Trévoux, nommé Tollet, qui, en affectant la charité de sou ministere, parvenoit plus aisément à découvrir la retraite des fugitifs, où il les endormoit par des offres de secours, pendant qu'il alloit vendre leur vie et leurs personnes.

Enfin leur colonne coupée, se dispersa en pelotons, dont les plus courageux allerent encore courir après le salut, les armes à la main: Précy fût de ce nombre. Accompagné de sa cavalerie, il marche aux rives de la Saône, vers l'endroit où il espere de traverser la riviere. Mais celui qu'il a député pour s'assurer des barques, s'est échappé, sans renvoyer celle qui l'a passé. Le rivage se hérisse de dangers, le foible escadron de Précy rentre, non sans perte, dans les campagnes; il les traverse, en s'élançant parmi des hordes de paysans, armés de fusils et de fourches; et enfin il parvient aux bois d'Alix, où chaque cavalier, après un instant de repos, pourvoit individuellement à sa fuite particuliere, en abandonnant son cheval et sa valise.

Les autres compagnons d'armes et d'infortunes qui, dispersés, s'égaroient en d'autres lieux, éprouvoient une déroute bien plus affreuse. Pour suivis par les hussands de Berchiny, les cavaliers de Royal-Pologne, les volontaires de la légion des Alpes, et par ceux des bataillons de Paris, de l'Ardiche, de l'Ardic et de l'Arriège, ils étaient presque tous égorges, aussi-tôt qu'amints. Quelques-uns de ceux qu'on arrêtoit comme puisonniers, etoient réservés à subir une mest laute, en

face les uns des autres. C'étoit là le jeu favori de ces monstres; et le sexe, ni l'âge, n'avoient rien de sacré pour eux. La mere fugitive eut les flancs déchirés, et l'enfant fut immolé sur le sein même qui lui avoit donné la vie. Les cadavres n'obtenoient la sépulture qu'après d'horribles mutilations. La rage de ces cannibales alloit jusqu'à punir de mort ceux de leurs camarades, des mains de qui quelques Lyonnois s'étoient échappés. Moins avides de butin qu'ils n'étoient altérés de carnage, ils offroient la dépouille de ces victimes évadées, à quiconque parviendroit à les découvrir et à les livrer (1).

Il n'en fût pas de même de l'avide et cruel paysan, alors affranchi de toute crainte, encouragé même par son législateur. Sa barbare défiance aima mieux tuer sa proie, pour la dépouiller soimême, que d'en recevoir la dépouille de ceux par lesquels il pouvoit se contenter de la faireégorger.

<sup>(1)</sup> Celui qui les servit le mieux à cette condition, fut un vicaire constitutionnel de Trévoux, nommé Tollet, qui, en affectant la charité de son ministere, parvenoit plus aisément à découvrir la retraite des fugitifs, où il les endormoit par des offres de secours, pendant qu'il alloit vendre leur vie et leurs personnes.

Qu'on se représente, si l'on peut, tous les excès dont est capable cette espece d'hommes qui, naturellement cupide et brutale, abhorre les citadins et jalouse leur fortune: de cette classe, à qui l'on a persuadé que les Lyonnois fugitifs emportent beaucoup d'or, et qu'on peut courir sur eux, comme sur des animaux féroces. Qu'on se représente cette double fureur, excitée par le bruit affreux d'un tocsin général.... Ces hommes ne sont plus que d'audacieux brigands qui s'attroupent sur les grands chemins, pour partager ensemble l'atroce jouissance du vol et de l'assassinat. Epouvantable exemple de ce que peut devenir cette classe presque sauvage, quand elle n'a plus de justice qui la contienne et de religion qui la civilise!

Et cependant ces scenes horribles se passent dans les campagnes dont les mœurs sont le moins agrestes! Et cependant ce sont ces paysans là même, dont les Lyonnois s'étoient montré si souvent les amis et les protecteurs, qui les assassinent et les dépouillent, dans le moment que ceux-ci les implorent comme des bienfaiteurs et des freres. En demandant par grace, la facilité de fuir, avec un morceau de pain pour soutenir leurs forces défaillantes, ces infortunés ne reçoivent que

la mort!.... Tous les villages, depuis Lyon jusqu'à Tarare, sont marqués du sang des Lyonnois égorgés par les paysans de ces contrées; et l'on pourroit trouver encore chez eux, la dépouille des victimes (1).

Sans doute que tous ne participerent pas à ces atrocités, mais un très-grand nombre d'entre eux s'en rendit coupable; et l'on vit à leur tête, plusieurs de leurs municipaux de ce temps-là. Ceux-là seuls, en qui des habitudes religieuses et morales avoient conservé des sentimens humains, s'épargnerenr le tort de la complicité; mais peu, et très-peu, eurent le courage de secourir l'infortune et de lui donner asyle: car de tous les fugitifs, débris déplorables de la colonie sortie de Lyon, cinquante au plus furent soustraits à ce carnage, par des soins hospitaliers.

Ce carnage étoit le sujet d'une grande joie pour les représentans, dont les vœux et les dispo-

<sup>(1)</sup> Puissent les habitans de Lyon, oublier ce que leurs parens fugitifs ont éprouvé dans les villages de Saint-Rambert, Colonges, Couzon, Saint-Romain, Albigny, Saint-Gyr, Saint-Fortunat, Saint-Germain, Poleymieux, les Echelles, la Chassaigne, Alix; et dans les petites villes de Nenville, de Trévoux, d'Anse et de Villefranche!

craignoit que la prise récente de Toulon par les Anglois, ne rendit l'issue malheureuse, si elle étoit retardée. C'étoit avec toute l'agitation de l'inquiétude et de la crainte qu'il écrivoit aux représentans : 44 Que ces contre - révolutionnaires 19 (Lyonnois), placés entre l'échafaud et l'anéan-19 tissement de la république, périssent donc en-55 fin, et que la force nationale promene bientôt dans leur ville criminelle, le glaive qui menace 35 trop long-temps des têtes coupables. Dans peu, 15 Lyon renaîtra de sa cendre (1) 19. - 16 Le siège 49 de Lyon, écrivoient-ils le lendemain, seroit-il 99 donc interminable? Enlevez cette ville à la 25 pointe de la bayonnette, et la torche à la main. ss si le bombardement entraîne trop de lon-19 gueur (2); et si les muscadins échappoient de 195 Lyon, poursuivez-les, faites sonner par-tout le s, tocsin sur ces cruels ennemis de la patrie (3) ,, Affreux présages des malheurs trop certains de

<sup>(1)</sup> Lettre du 30 septembre, signée : Collot d'Herbois, Carnot, Billaud-Varennes, J. Barere, Hérault.

<sup>(2)</sup> Lettre du 1ex. octobre, signée: Carnot, Hérault, Barrere, Collot d'Herbois et Billaud-Varennes.

<sup>(3)</sup> Post-Script. de la même lettre, signé seulement : Barere, Billaud-Varennes et Hérault.

ceux d'entre les bons Lyonnois, qui vont fuir leur cité, comme de ceux qui resteront dans ses murs!

Le rassemblement de ceux qui vouloient suivre Précy, se faisoit à la porte de Vaize, pendant les négociations de la nuit du 8 au 9 octobre. Il fut lent, à cause de la distance des postes d'où il falloit venir; et il ne pouvoit qu'être incomplet, à cause de l'ignorance où quelques-uns resterent sur cette résolution du départ. Les administrateurs qui avoient montré le plus de fermeté, se - rendoient sous l'égide des désenseurs de la ville. Les épouses des uns et des autres vouloient courir les hasards de leur sort, et périr, ou se sauver avec eux, sans abandonner le fruit cheri de leuf entrailles. Quel désolant spectacle, que celui d'une cité, dont beaucoup d'entre les meilleurs citoyens, quittent leurs foyers, éclairés de l'incendie occasionné par les bombes! Le vieillard, forcé de rester, vient faire à ses enfans fugitifs, les derniers adieux; la mere, inséparablement liée à son ménage, vient embrasser ses fils, courant à la mort pour éviter la mort... Tout-à-coup, au milieu de ces épanchemens de la sensibilité la plus malheureuse, un obus de l'ennemi vient apporter le carnage et la mort; il met le feu à un qu'ils avoient d'une disgrace, le réduisoit à demander à Couthon la permission d'entrer un instant dans la ville (1).

Dubois et Gauthier y entrerent ensemble à part, le 10 octobre, avec plus de modestie que d'assurance, non sur des chevaux de parade, encore moins sur un char de triomphe; mais timidement enfermés dans une voiture, où même ils s'étoient donnés pour sauve-garde de leurs personnes, un inspecteur des subsistances, qu'ils soupçonnoient d'avoir entretenu avec les Lyonnois, des intelligences qui devoient le leur rendre agréable.

La véritable entrée triomphante s'étoit faite la veille par Couthon, Maignet et Laporte, à la suite de Châteauneuf-Randon; et c'étoit le général Doppet qui introduisoit en conquérant, les troupes de la convention, dans la ville (2).

<sup>(1)</sup> Lettre de Dubois-Crance à ses collegues, du 9 octobre; et Réponse de Couthon, du même jour.

<sup>(2)</sup> Dubois-Crancé nous apprend lui-même ( Troisieme et derniere partie de sa rép. ), que Couthon ne le traita pas, comme un vainqueur. Couthon, qui s'étoit logé au palais de l'archevêché, relégua Dubois et sa compagne « dans un 3 grenier, encombré des débris de la couverture qu'une

Le désordre ne les suivit pas; elles entrerent partiellement, avec l'air de la fraternité, en offrant leur pain, aux citoyens exténués. On ne parloit que de ramener l'abondance au milieu d'eux: le langage de la clémence, étoit même sur les levres des représentans. Dubois et Gauthier sur-tout, qui, ne pouvant plus nuire, mendioient des suffrages, pour éviter l'anathême conventionnel, afficherent ces dispositions d'indulgence, en même-temps qu'ils s'agitoient dans des viles intrigues, pour que le peuple réclamât contre leur rappel (1). Ce fut en vain: là, finit leur mission

<sup>39</sup> bombe avoit traversée: sous les tuiles même, et sur 39 deux matelas qui avoient servi aux casernes des rebelles, 39 et qui étoient pleins de vermine 39. Dubois-Crancé ajoute que quand il vit où il falloit coucher, 66 se croyant injurié 39 sans motif, il vouloit couper la figure avec son sabre, 30 à celui qui le reléguoit à ce galetas, mais que cependant 39 il se coucha sans bruit 39.

<sup>(1)</sup> Dubois-Crancé fit répéter par ses amis, 1°. qu'it avoit ménagé la ville; 2°. que c'étoit par égards pour elle, qu'il avoit différé de la prendre; 3°. que les Lyonnois lui devoient des actions de graces pour les avoir préservés du pillage, à l'enérée des troupes. Ce que nous avons cité de ses fureurs contre Lyon, où elles seront long-temps attestées par les traces horribles des incendies et des dévastations dont il fut l'auteur, suffisent pour répondre au pre-

abominable. Un décret d'arrestation venoit les frapper; pour prévenir son exécution, ils coururent à Paris, rendre compte de leurs exploits dans la société des Jacobins, et s'y disculper par l'exposé de leurs crimes (1).

mier point de cette apologie. Quant au second, on pourra se convaincre, par la correspondance et la conduite de Dubois-Crancé, que s'il ne prit pas Lyon plutôt, c'est que Lyon ne lui étoit pas facile à prendre; c'est que Lyon vi étoit pour lur, une des plus fortes places de la républi-29 que 29. (Lettre au comité de salut public, du 8 octobre). Enfin, lors même que l'ordre observé par les troupes, enentrant, eût été le résultat de ses soins, il ne faudroit pas lui en savoir gré; car il n'eût fait observer l'ordre que par la crainte de la réaction qu'elles pouvoient s'attirer, en pillant. ce Ce n'est pas le sort de Lyon qui nous occupe, écrivoit-il " au comité (Ibid), soyez-en bien convaincus; c'est'celui 37 de l'armée..... L'e désordre sera extrême; et nous ne " voyons pas ce qui empêchera les Lyonnois de se porter » en force, sur des soldats gorgés de pillage.... Que sera-" ce dans une ville comme celle là "? Au reste, Dubois-Crancé réfute lui-même ceux qui lui ont supposé des inclinations favorables à Lyon : " Moi-même, dit-il, j'ai pro-» posé que, si l'on entroit de force, de n'entrer que l'épée 39 d'une main et la torche de l'autre;.... ce système " m'appartient ». ( Troisieme et derniere partie de la réponse de Dub. Cr. aux inculpations de Couthon et de Maignet, pag. 56.)

(1) Séance des Jacobins, du 28 du premier mois (20 oct.)

La convention retentissoit déja des cris de victoire de ses commissaires qui lui annonçoient leur intronisation dans Lyon, ainsi que la sanglante défaite des Lyonnois fugitifs. La joie. mêlée de fureur, y tressailloit de l'espoir de se venger bien davantage de leur énergique résistance; et Barere profitant de cette infernale disposition, la porta au plus terrible des excès, par le plus affreux de tous les rapports. « Laisserez-" vous, s'écria - t-il, laisserez - vous subsister - » une ville qui, par sa rebellion, a fait couler " le sang des patriotes? Elle doit être ensevelie " sous ses ruines. Que devez-vous y respecter? » la maison de l'indigent, les manufactures, 59 l'asyle de l'humanité, l'édifice consacré à l'ins-5) truction publique. Mais la charrue doit passet » sur tout le reste. Le nom de Lyon ne-doit plus , exister : vous l'appellerez Ville-Affranchie; et , sur les ruines de cette infâme cité, il sera élevé ", un monument qui fera l'honneur de la convenso tion, et qui portera pour inscription, ce mot » qui dit tout : Lyon fit la guerre à la liberté; ., Lyon n'est plus; il faut un grand exemple. Il » faut qu'une commission de cinq membres soit » créée pour faire périr militairement les contre-» révolutionnaires de cette ville. Il faut avoir le 1) tableau des propriétés que le riche y posséde, 2) pour les affecter à l'indemnité des patriotes 22. Ce fougueux rapport enfanta le plus funeste des décrets. La convention, enivrée de fureur, adopta par acclamation, les terribles propositions de Batere (1).

Ce décret homicide et destructeur n'étoit pas encore connu des représentans qui venoient de s'installer dans Lyon, que déja la même rage de vengeance qui l'avoit dicté, les portoit à des mesures analogues, avant qu'il leur fût parvenu. Entrés d'eux-mêmes dans des détails imprévus par Barere, ils avoient déja pris toutes les précautions qui pouvoient sûrement asseoir la plus vaste et la plus sanguinaire persécution. Déja ils avoient ordonné le désarmement général de tous les ci-

<sup>(1)</sup> La faction de Robespierre, qui subjuguoit alors la France, attachoît une grande importance à la prise de Lyon; car le lendemain de co premier rapport, Barere vint (le 14 octobre), en faire un second, qui ne fut qu'un nouveau chant de victoire, et d'après lequel on décréta, sur şa proposition, que de suite on enverroit des adresses à l'armée de l'Ouest et à celle du Nord, pour les informer de cet évênement. Le sort de la Reine parut tenir à celui de Lyon; on n'attendoit, ce semble, que la reddition de cette ville, pour faire périr la veuve de Louis XVI, (le 16 octobre).

toyens, prélude usité du dessein de les massacrer; déja ils avoient rétabli dans les fonctions municipales, ces monstres que le 29 mai en avoit arrachés, et que l'indulgence même de leurs victimes, avoit soustraits à la mort, si méritée; déja ils avoient créé une commission militaire dont les jugemens faisoient couler le sang à leurs yeux; et pour en teindre absolument, et le Rhône. et la Loire, témoins de tant de courage et de vertus, ils avoient adjoint à ce premier tribunal de sang, deux autres commissions, sous le titre de justice populaire, l'une à Lyon, l'autre à Feurs, afin de juger révolutionnairement, et en mêmetemps, dans ces deux endroits, tous ceux qu'il leur plairoit de nommer criminels politiques; deja ils avoient appellé tous les clubistes dispersés ou cachés, et les avoient solemnellement réinstallés en société populaire, non plus dans leur trop obscur repaire du club central, mais dans la magnifique salle du grand spectacle, au milieu des traces du génie de Soufflot qui l'a construite (1); déja ils

<sup>(1)</sup> Quelle fatalité attachée aux ouvrages de l'immortel Soufflot? Son hêpital est bombardé, canonné par Dubois-Grancé; sa salle de spectacles déja maltraitée par les bombes, est changée par Couthon en un repaire de tigres. Il

avoient formé dans toutes les sections, une réunion des scélérats les plus atroces, non comme en des clubs où la discussion eût pu rallentir la marche du crime, mais en comités révolutionnaires, chargés uniquement d'attirer des dénonciateurs, de désigner des victimes et de mettre leurs biens en séquestre. Enfin pour completter l'organisation d'une dévastation totale, ils avoient placé dans le centre de ces comités particuliers, un comité de surveillance générale, sur le volcan même de la société populaire ce club central, dont les fureurs anciennes s'étoient accrues de la rage de ses revers (1).

Là, dans cette horrible société, des cris de sang et des cris de pillage s'élevent tumultueusement ensemble. Pour satisfaire les uns et les autres, des visites domiciliaires sont demandées avec un hur-

n'est pas jusqu'à l'hôtel Tolozan, son coup d'essai, qui n'ait été particulièrement criblé de boulets; et pour ajouter la profanation aux ravages; Gollot d'Herbois le préfère à tout autre, pour y loger. Que dirons-nous du Panthéon, où l'on a déposé Marat, Challier, etc.!

<sup>(1)</sup> Lettres de Couthon, Maignet, Châteauneuf-Randon et Laporte, du 11 octobre; lue à la séance du 15 (du 23 du premier mois); et du 16 octobre; lue à la séance du 22 (premier du second mois).

lement semblable à celui dont les animaux féroces attroupés, expriment leurs besoins carnivores, dans les bois qui en frémissent. Une voix surpasse encore ces cris affreux, ou plutôt elle les suspend, pour enseigner à les satisfaire. C'est le représentant Javogue qui parle, toujours transporté de la double frénésie du vin et de la scélératesse. Après avoir exaspéré la vengeance, après avoir d'avance encouragé, justifié tous les excès possibles, par le tableau du supplice de Challier et de Riard, ces patrons de la licence; il ajoute: «Votre premier » devoir, ô patriotes, si vous méritez ce nom, 27 c'est de dénoncer les jurés et les juges par qui » ces martyrs de notre cause ont péri. Dans les-29 circonstances où nous sommes, le patriotisme » ne seroit pas satisfait, si les dénonciations se connoissoient quelque borne et quelque mé-» nagement. Eh! quels hommes, hors de cette enceinte, peuvent être épargnés! Vouez donc, vouez au dernier supplice, tous ceux qui com-» poserent vos autorités constituées, depuis le » jour de votre oppression. Vouez à la mort, tous » ceux qui porterent les armes contre la liberté. " Dénoncez.... Dénoncez tous les riches et ceux 99 qui recelent leurs effets.... Dénoncez les prê-" tres, les gens de loi... Denoncez..., oni, dénoncer son pere, est une vertu d'obligation
pour un républicain. — Eh! que faites-vous,
pusillanimes ouvriers, dans ces travaux de
l'industrie, où l'opulence vous tient avilis?
Sortez de cette servitude, pour en demander
raison, au riche qui vous y comprime avec des
biens dont il n'est que le ravisseur, et qui
sont le patrimoine même des sans-culottes.
— Renversez sa fortune; renversez ses édifices: les débris vous appartiennent. C'est parlà que vous vous éleverez à cette égalité sublime, base de la vraie liberté, principe de
vigueur chez un peuple guerrier, à qui le commerce et les arts doivent être inutiles.

Nul, mieux que Javogue, n'étoit propre à inoculer la doctrine jacobite à cette tourbe impure et perverse, dont il étoit l'égal par ses mœurs, et le flatteur par ses maximes. Quel plus puissant écho des Jacobins, que cet orateur qui, possédant le cynisme d'un satyre, le délire d'une bacchante et la rage d'une Euménide, se déclaroit convaincu que la république ne pourroit s'établir que sur le cadavre du dernier des honnêtes gens (1).

<sup>(1)</sup> Discours de Javogue, à la société populaire de Bourgen-Bresse.

Cependant Javogue ne parut pas suffire pour entraîner une populace qui ne se portoit point assez d'elle-même, aux horreurs préméditées par ses collegues : et dont la stupide immoralité, encore quelquesois étonnée du crime, n'avoit pas acquis le talent de le commettre par systême. C'est pourquoi ils prierent la société de Paris, d'envoyer à Lyon, une colonie de patriotes ardens. capables d'y transplanter ses principes abominables, et d'y remplir les fonctions administratives et judiciaires, qu'aucun clubiste lyonnois n'étoit capable d'exercer à leur gré. Pour envahir et détruire par la voie même des administrations. il leur falloit des hommes qui, sans intérêt à ménager les fortunes, en eussent au contraire beaucoup à favoriser la dévastation et le pillage. Pour égorger sans retenue, il leur falloit des juges qui, étrangers à Lyon, n'y éprouvassent point les réserves naturelles de la reconnoissance, de l'estime et de la parenté. Enfin ce n'étoit que par des adeptes, formés au foyer même du jacobinisme, que pouvoit s'exécuter le projet de détruire en cette ville, tout ce qui n'étoit pas Jacobin, et d'y pervertir à tel point la populace, que cette cité, grande et somptueuse, ne fut plus qu'une hideuse et vaste jacobiniere. Il fut donc décidé, dans la société-mere, qu'on enverroit se quarante commissaires à Lyon, pour y former l'esprit public, de concert avec les représes sentans (1) >>.

Le comité de salut public n'eut pas de peine à faire approuver par la convention, l'envoi de cette funeste colonie; et quand par-là, on se crut bien assuré d'avoir des bourreaux infatigables, et d'insatiables spoliateurs, Dubois-Crancé, tout à l'heure si clément, dans sa détresse à Lyon, ici redevenu lui-même, désigna vingt mille Lyonnois, à frapper dans leur personne et dans leurs biens. C'étoient tous ceux dont il avoit les signatures, au bas de l'énergique réponse que le peuple de cette ville lui avoit faite, des le commencement du siege (2). Il mettoit tout en œuvre pour rendre leur perte inévitable et prompte. « Ecoutez, disoit-il, comso ment ils ont osé répondre à vos représentans: " si vous avancez, vous éprouverez ce que peuvent , des hommes libres ; et sachez que les signataires » de cette menace sont les plus riches habitans de

<sup>(1)</sup> Lettre aux Jacobins, du 13 octobre; lue à la séance du 17 (25 du premier mois).

<sup>(2)</sup> Séance de la convention, 20 octobre (28 du premier mois.)

2) Lyon. J'ai déja calculé leurs biens: vous aurez 2) deux milliards de plus, en faisant tomber leurs 2) têtes 2). Ce calcul par lequel Dubois-Crancé achévoit de rentrer en grace avec les Jacobins, excitoit les transports de Billaud-Varennes; et la convention décrétoit, sur leurs propositions réunies, que ces vingt mille noms seroient envoyés à ses représentans dans Lyon, pour leur servir, disoit-elle, "à reconnoître les rebelles, à les 2) poursuivre, à s'emparer de leurs biens, en un 2) mot, à les traiter en émigrés (1) 2).

Nous avons vu qu'avant d'y avoir été autorisés, Couthon, Maignet, Châteauneuf-Randon et Laporte avoient devancé la convention. Dès le 12 octobre, leur commission militaire, présidée par Grandmaison (2), faisoit fusiller les défenseurs de Lyon, surpris dans la ville, ou faits prisonniers à la sortie. La commission de justice populaire, présidée par Dorfeuille, faisoit périr, non-seule-

<sup>(1)</sup> Séance de la convention, 20 octobre (28 du premier mois).

<sup>(2)</sup> Grandmaison, lieutenant-colonel de la gendarmerie; les autres juges de cette commission militaire étoient Brumieres et Pelletier, capitaines: Mercier, lieutenant: Pellegrin, sous-lieutenant; et Privat, greffier.

ment les juges et les jurés du procès de Challier; mais encore tous les suspects; et cela « sans preu», ves testimoniales, ni par écrit », comme le président l'avouoit lui-même : mais en lisant, disoit-il, 
« en lisant le crime sur le front des coupables (1) ».

Les fusillades et la guillotine satisfaisoient à l'envi, 
le farouche ressentiment d'avoir été si long-temps 
combattu par les Lyonnois; et le génie de la démolition sacrificit en même-temps à cette barbare 
vengeance, les murs qui leur avoient servi de remparts.

Mais quand ces décrets, ces indications, ces secours de dévastation et de mort, vinrent ajouter les combinaisons les plus horriblement ingénieuses, à ce que déja les représentans avoient inventé d'atroce; dévorés du regret den'avoir pas tout imaginé

<sup>(1)</sup> Les mêmes choses se passoient dans la partie du Forez qui avoit partagé la résistance des Lyonnois. Mont-Brison se démolissoit; et la commission de justice populaire, installée à trois lieues de là, dans la petite ville de Feurs, guillotinoit et fusilloit la plupart des Mont-Brisonnois qu'elle se faisoit amener. Javogue, né parmi eux, la dirigeoit dans le choix des victimes. Elle osa, en son absence, en absondre deux seulement. Il l'apprit: « Est-ce donc ainsi qu'on piuge!» s'écria-t-il, et il défendit de juger avant son retour qu'il accéléra pour dicter de nombreux arrêts de mort contre les plus estimés de ses concitoyens.

dans ce genre, ils voulurent du moins se distinguer par l'exécution. Que ne devoit-on pas
craindre des représentans qui s'étonnoient de ce
que l'idée de détruire Lyon de fond en comble,
leur avoit échappé, qui la savouroient avec délice,
et s'écrioient avec transports: « Ce décret nous
» pénetre d'admiration!... Sans doute il faut
» l'exécuter à la rigueur: il faut que Lyon soit
» détruit (1) ».

Ce n'est donc pas assez que les murs et les remparts soient renversés ce n'est point assez que ce château de Pierre-Scize, bien plus renommé pour les charmes de sa position, que pour l'usage qu'en avoit fait l'autorité royale, s'écroule avec fraças, par l'anguleuse et rapide pente du rocher qu'il couronnoit; Couthon, tout perclus qu'il est, veut donner lui-même aux maisons, le premier coup de massue. Il se fait porter auprès de l'un de ces superbes corps de bâtimens qui embellissent la place de Bellecour; et lorsque sa main, plus hideuse et plus destructive que celle du temps, applique à l'édifice le fatal marteau, il prononce ces mots: La loi te frappe; et les

<sup>+ (1)</sup> Lettre du 16 octobre. Séance du 22 octobre (premier du second mois).

maisons tombent à l'instant sous les coups des mémolisseurs, attirés par les récompenses qu'il leur a fait promettre (1).

Quels sont ces démolisseurs? Ge sont les ouvriers eux-mêmes qu'on force, en leur supprimant tout autre ressource pour gagner leur vie , à démolir les maisons de leurs bienfaiteurs, afin de trouver dans leur ruine, les moyens de subsister. Nouvel expédient pour pervertir le peuple! Ces artisans simples et laborieux, à qui naguere on confioit l'or, l'argent et la soie, sont réduits au besoin des démolitions et du pillage; et ces mains industrieuses qui, par leurs prodiges, étonnoient l'Europe, ne produisent plus que des décombres; ceux qui fitent fleurir la ville, ne penvent plus que la renverser. Et pour les attacher par goût, à ce travail de la nécessité la plus barbare. on les paie avec une sorte de magnificence. Quatre cents mille livres leur sont distribuées tous

<sup>(1)</sup> Couthon donna la direction des démolitions à un nommé Tordeik, de Clermont-Ferrand, qui avoit joné le solle d'effréné royaliste avant le 10 moit; et qui, depuis qu'il enerça cet emploi de démolisseur en chef, s'est décopté du titre de disecteur général des démolitions d'édifices fédéralistes et aristocratiques de Commune-Affranchie.

les dix jours (1), de maniere que jusqu'au temps où ces destructions seront arrêtées, plus de neuf millions auront été dépensés, pendant ces huit mois, pour cet effroyable ouvrage. Le renversement d'une partie de Lyon coûtera donc plus que n'ont coûté les mémorables établissemens dont Périclès enrichit Athenes à si grands frais (2).

Gette affreuse prodigalité achevoit de perdre la morale du peuple. La chûte des maisons lui sembla bientôt un bienfait; et le fracas des murailles tombantes, fut célébré par les exclamations des démolisseurs qui en tressailloient d'alégresse. Rien de plus affreux que ces sortes de cris, auxquels on intéressoit par des récompenses, la cupidité de la populace. C'étoit non-seulement au milieu des décombres et dans les tourbillons de

<sup>(1)</sup> Lettre d'Achard. Voyez rapport sur les papiers de Ro-

<sup>(2)</sup> Plusieurs années furent consacrées à ces mémorables ouvrages; et Périclès n'y dépensa que 3000 talens, c'est-à-dire, 17,100,000 liv. de notre monnoie. (Voyage d'Anacher. t. I., p. 367 et 382.) Il ent suffi de prolonger la démolition de Lyon, seulement pendant quinze mois, pour absorber plus que sette somme.

chaque écroulement, qu'on lui faisoit crier: Vive la république! mais encore chaque fois que la mort détachoit une tête. Les dispositions étoient si bien prises que, par une série de cannibales et de mégeres, placés de distance en distance, les exclamations que chaque tête tombante excitoit autour de l'échafaud, se répétoient autant de fois dans les quartiers les plus pervertis. On eut dit qu'une espece de chaîne électrique, attachée à l'instrument homicide, portoit de-là fort au loin, tous les transports des atroces spectateurs. Ce fut sur-tout le long de la Grand' Côte, jusqu'au faux bourg de la Croix-Rousse, que, par un millier d'échos successifs, chaque coup de la guillotine propageoit les hurlemens de joie et les battemens de mains qu'il occasionnoit sur la place du supplice.

Cette bruyante ivresse du sang humain, se faisoit moins sentir dans le quartier de Bellecour, dont cependant le comité révolutionnaire avoit déja causé la mort de quantité de citoyens. Ce comité parut à l'un de ses membres, trop indifférent sur chaque exécution en particulier. Ce membre, nommé Kisling, allemand d'origine, ébéniste de profession, se plaignit de cette indifférence comme d'un scandale: « Chaque tête abattue, dit-il, ne

" devroit-elle pas exciter en vous, un tressaille" ment particulier? Vous ne jouissez point de

votre bonheur, si vous ne savez pas le nombre

des flots de sang qui coulent. Envoyez donc

chaque jour des commissaires afin de les comp
ter. Pour l'exemple, je me nomme moi-même;

et dès aujourd'hui, j'humerai pour vous, s'il

est possible, tous les esprits vitaux qui s'en

exhaleront.

C'étoit là tellement un bonheur pour cette espece de peuple, que les représentant, qui n'étoient envoyés que pour faire égorger, dévaster et détruire par ses mains, se flattoient, en face de l'Europe, de s'occuper à le rendre heureux. Leurs arrêtés, leurs proclamations et leurs lettres commençoient par ce titre impudent: Les représentants du peuple, envoyés pour assurer son bonheur; et le contraste de cet intitulé avec leurs écrits et leurs actions, n'en exprimoit que mieux le goût des monstres qu'ils appelloient peuple, et dont ils étoient sans doute les représentans.

La désolation et l'effroi qui en résultoient pour les citoyens honnêtes, ne leur permettoient plus de rester dans cette malheureuse ville. Tous ceux qui pouvoient fuir, songerent à s'échapper, à la faveur de quelque déguisement, sans savoir encore où se réfugier. Des négocians, des manufacturiers, des artisans, des femmes même se jettesent au hasard dans les chemins, les bois et les rochers, parmi les frimats, les neiges et les glaces, sans autre ressource que ee qu'on pouvoit emporter sans qu'il y parut. Tels que des gens qui s'échappent d'une maison incendiée, dont la flamme semble s'attacher à leurs pas : ils se croyoient poursuivis par cette mer de sang dont la ville s'inondoit; ils se sentoient en quelque sorte revendiqués par les abymes auxquels ils s'arrachoient.

Des victimes qui échappoient à leurs assassins, étoienteffectivement comme aspirées par les regrets des représentans; ils se hâterent d'empêcher que le nombre n'en deviat plus considérable; et, prétextant l'avantage du commerce et des manufactures, de la perte desquelles l'ouvrier commençoit à murmurer, ils tâcherent d'arrêter cette dépopulation qui retranchoit à leur pâture. Ils publierent une proclamation; dans laquelle ils escrent dire que l'alarme qui entraînoit tant de peres de famille, de négocians et de chefs de manufactures, étoit aussi dépourvue de fondement, qu'injurieuse à la justice nationale. Ils ajoutoient que la éconvention respectoit trop les moyens par lesquels

1;

ceux-ci alimentojent leurs ouvriers, pour y porter atteinte; et ils assurerent qu'il suffisoit à la parfaite sécurité de chaque manufacturier, de déclarer à la municipalité, l'intention de continuer ses travaux, en spécifiant le nombre d'onyriers qu'il vouloit occuper. Les négocians invités à se rassurer par une semblable démarche, étoient astreints en outre à donner des notions sur le genre de leurs opérations commerciales, es à prouver par l'exhibition de leurs livres, la vérité de ce qu'ils auroient déclaré. Ils étoient en cela plus rigoureusement traités que les manufacturiers, par la raison, que moins directement nécessaires au bas peuple, ils en étoient bien plus jalousés; et que l'exhibition de leurs livres de commerce pouvoit. en indiquant leurs relations de fortune, servir, et de guide pour le séquestre, et de motif pour faire perir les uns avant les autres.

Quelqu'évident que fut le piege de cette proclamation, elle séduisit pourtant un petit nombre de gens crédules qui, las de croire à l'extrême scélératesse, ou trop attachés à leurs habitudes, à leurs foyers, à leurs intérêts, resterent dans la ville. Ils ne tarderent pas de s'en repentir; bientôt ils furent arrêtés, le séquestre fut mis sur leurs atteliers et sur leurs comptoirs; les livres de commerce furent portés dans les comités; des gardiateurs, affamés de rapine et de meurtre, furent placés dans leur domicile. Leurs femmes, leurs enfans dépouillés, furentabandonnés sans ressource à la détresse des premiers besoins, et livrés à la crainte trop bien fondée de voir bientôt égorger les objets de leur tendresse et les soutiens de leur existence.

Où les Lyonnois pouvoient-ils donc chercher la sûreté et le repos? Il n'étoit pas un lieu dans la France où ils ne fussent en danger, où l'on n'ent cru faire une œuvre patriotique de les livrer aux fureurs de la convention. Par-tout les Jacobins étoient en vedette pour les reconnoître et les arrêter. Mâcon, Moulins, Nantua, se distinguerent sur-tout par cette cruelle vigilance. Le travestissement, le changement d'état ne réussissoient pas toujours à faciliter le salut. Quarante-cinq fugitifs enrôles dans les bataillons qui marchoient vers Toulon, furent reconnue, ramenés et fusilles. Paris même qui, par le tourbillon de sa population innombrable, dans un espace immense: fut toujours un asyle sûr pour les scélérats. n'en peut être un pour les Lyonnois. A la demande de Gaillard, leur compatriote, et sur l'instigation de la société des Jacobins, l'on y fait un

dénombrement de tous les Lyonnois qui s'y trouvent (1). Ceux là même qui habitoient cette ville depuis long-temps, n'y sont pas exempts de persécution; et ceux qui ne font que d'y arriver, sont emprisonnés et traduits au tribunal révolutionnaire.

Parlerai-je des Lyonnois qui, ne voyant plus parmi les hommes, que des traîtres qui les livroient, ou des lâches qui les repoussoient, allerent vivre avec les bêtes fauves dans les forêts. Peindrai-je l'horrible existence de ceux qui s'enterrerent vivans, dans des antres, où ils resterent sept mois, privés de l'air, de la lumière et de toute communication avec les vivans? Le tableau de ces situations, communes à d'autres Français, se retrouve ailleurs. J'aime mieux suivre ceux qui fuient vers les climats Helvétiques, dont les philosophes voyageurs avoient tant vanté les mœurs hospitalieres et patriarchales.

<sup>(1)</sup> Dans la séance des Jacobins du 28 du premier mois (20 octobre), Saintexe fit décider que Gaillard se transporteroit au comité de sûreté générale, pour faire arrêter tous les Lyonnois qui se trouvoient à Paris (Journal de la Montagne). Voyes encore la séance de la convention du premier nivose.

ģ ..

Tous n'y parvinrent pas : quelques-uns surprisdans cette émigration difficile, furent ramenés à Lyon, où leur tête ne tarda pas à tomber. Les autres, tant hommes que semmes, après s'être péniblement sourvoyés pendant plusieurs jours, dans les bois et dans les rochers : après avoir été dévalisés, souillés mille sois par d'avides paysans, arriverent en Suisse où ils s'embrasserent avec ceux qui avoient échappé au massacre de la sortie.

Cette nation que, dans des temps heureux, le riche voyageur, tonjours enthousiaste, avois trouvé si accueillante, ne sembla pas la même au malheureux proscrit. Placée entre la crainte de se rendre trop notoisement coupable d'inhumanité, et ses penchans d'intérêt et de goût à ménager la convention, elle n'accueillit, ni ne repoussa d'abord les Lyongois. Mais cette tolésance eut des intermittences vexatoires qui les, baletterent de canton à canton. Zurich seul, qui n'admit que ceux dont l'industrie pouvoit servir à ses manufactures et à son commerce, fut constant dans la permission qu'il leur accorda de séjourner sur son territoire.

Mais ceux des Lyonnois qui ne voulurent pas aliéner ainsi l'essentielle activité de l'industrie natale, allerent, pour la satisfaire pleinement, dans la ville de Constance, où ils étoient attirés par une situation propice au commerce, et par l'accueil que son souverain faisoit généralement à tous ces fugitifs, sans en rejetter aucun.

Encore faut-il dire que là, comme dans les endroits de la Suisse, où ils ont rencontré le plus d'émigrés de premiere date, il s'est trouvé de ceux-ci qui, intolérans dans leur royalisme, ont montré quelques dédains et suscité quelques persécutions aux Lyonnois. Ne souffrant pas sans peine de se croire confondus dans les pays de l'émigration, avec des gens qu'ils accusoient de ne s'être battus que pour leurs magasins, sous les couleurs tricolores, et le mot de république à la bouche; ils se séparoient de ces expatriés nouveaux, en les nommant simplement des réfugiés, se réservant pour eux-mêmes, ce qu'ils appelloient les honneurs de l'émigration. L'on vit même ceux qui naguere, dans les beaux momens du siege, avoient applaudi aux Lyonnois, lorsqu'ils en espéroient le succès d'une contrerevolution, on les vit ne plus regarder les Lyonnois malheureux, que comme des fédéralistes dignes de toutes les horreurs de leur sort. Historien impartial et sévere, le tairai-je? L'on vit même

plusieurs Suisses et plusieurs émigrés applaudir en même-temps à la destruction de Lyon et à l'égorgement des Lyonnois; les premiers, parce qu'ils les soupçonnoient royalistes : et les seconds, parce qu'ils les accusoient de républicanisme (1). Etrange et désespérant excès de malheur, que celui où l'on se trouve en butte aux anathêmes de tous les partis, même les plus opposés entre eux!

Reconnoissons pourtant des exceptions. Les Lyonnois eurent des protecteurs, des admirateurs dans les cantons de Berne et de Fribourg, ainsi que dans le Vallais (2). Mais en général, il est

<sup>(1)</sup> Les noms des uns et des autres sont consignés sur nos tablettes.

<sup>(</sup>a) Je dois dire de Genêve, que les Lyonnois y virent un accueil plein de compassion et de hienveillance, sans pouvoir en profiter. Les hons Genèvois qui auroient voulu se livrer à ces sentimens, ne le pouvoient point, parce qu'ils gémissoient eux-mêmes comme nous, sous l'oppression de leur écume politique. Leurs magistrats sans-culettes faisoient rechercher dans le secret des maisons, les Lyonnois fugitifs, pour les livrer à leurs bourreaux. On ne pouvoit s'arrêter à Genêve avec sûreté. Mais les scélérats qui tyrannisoient cette ville, n'empêcherent point qu'on n'y reconnut le vrai caractere national dans ceux qu'ils opprimoient.

vrai que, chez les Suisses qu'ils regardoient comme leurs amis, qu'ils avoient toujours accueillis comme tels dans leur ville, ils ne trouverent point ce respect prévenant et généreux auquel a droit l'infortune.

## LIVRE XIL

Mission de Collot-d'Herbois et de Fouché de Nantes. Colonie de Jacobins. Armée révolutionnaire. Etablissement d'une commission temporaire de surveillance. Apothéose de Challier, Cérémonie impie. Visites domiciliaires. Arrestations nombreuses. Création de la commission révolutionnaire pour juger sommairement. Multiplication des executions. Supplice des canonnades. Satisfaction de Collot-d'Herbois. Le Rhône charge de cadavres. Ses rives infectées. Contentement des proconsuls et de leurs complices. Festin de Grand-Maison et Dorseuille. Collot s'inquiete du mépris que les Lyonnois témoignent pour la mort. Il défend tout signe de tristesse. Des femmes viennent pour le solliciter. Sa barbarie envers elles. Courage de leur sensibilite. Prodiges de leur tendresse. Il les calomnie pour les décourager. Malheurs et vertus des femmes lyonnoises.

Une digression dont la longueur a soulagé du moins le lecteur sensible, nous a fait respirer quelques instans, avec les Lyonnois, lois de leur ville qu'on démolit, loin du fer qui y moissonne

leurs amis et leurs proches. Mais il faut reporter vers elle, avec eux, nos regards désolés: il faut y rentrer pour voir les horreurs dont elle est le théatre.

La faction des cordeliers, ou du dantonisme, plioit alors sous le joug de Robespierre, qui en faisoit guillouner les chefs et les principaux agens, n'épargnant d'entr'eux, que ceux qui, d'ailleurs empressés de se ranger servilement sous ses drapeaux, jouissoient de la faveur du bas-peuple, qu'il importoit de ménager. Ainsi furent sauvés les Legendre, les Dubois-Crancé et quelques autres. Mais en profitant de leur bassesse, il faisoit insensiblement retirer de leurs mains, tous les grands ressorts révolutionnaires, dont il avoit besoin pour affermir sa tyrannie. Ce fut pour cela que Couthon et Maignet, suspectés avec raison de dantonisme. furent rappellés par la faction jacobine-qui, devenue maîtresse de toutes ses rivales, appartenoit toute entiere à Robespierre. Collot-d'Herbois lui paroissoit de tous ses membres, le plus capable de faire tourner à son avantage, la ruine de Lyon. et d'en accélérer la destruction, conformément à ses vues: Robespierre l'y fit envoyer.

Collot-d'Herbois réunissoit à une grande atrocité de caractere, un ressentiment implacable contre notre ville, où ce Néron moderne avoit été constamment sifflé, comme histrion, malgré ses vils Burrhus; et méprisé, comme particulier, à canse de ses infames Doryphores (1). Quoiqu'on l'y eût vu, bas et souple, caresser, par de rampans couplets, la table de l'intendant Flesselles, on avoit remarqué, dans sa maniere de remplir les rôles féroces, un penchant à toutes les cruautés du despotisme. De comédien devenu législateur, par l'effet du renversement revolutionnaire: c'étoit par caractère qu'il se distinguoit parmi les plus féroces Jacobins (2), Qu'on imagine, s'il se peut, tout ce que sa vengeance va préparer aux Lyonnois.

Pour qu'elle n'éprouvât aucune contrainte, un décret spécial conféroit à Collot, la plénitude du proconsulat en chef; et pour aider à ses fureurs, avec la docilité de la dépendance, Fouché de Nantes et Montaut lui étoient adjoints, comme subalternes, par la convention (3). Elle mettoit encore

<sup>(1)</sup> Tragadias quoque cantavit personatus. Suet. 21 et seq.

<sup>(2)</sup> Il aspira, en 1792, au ministere de la justice, d'où le roi le tint écarté avec autant d'horreur que de mépris. Son titre pour y prétendre, étoit d'avoir plaidé la cause des soldats galériens du régiment de Ghâteauvieux.

<sup>(3)</sup> Séance de la conv., 9 brum. (30 octob.)

à sa disposition, pour exécuter ses ordres barbares, le trop fameux général Ronsin, avec une division de l'armée révolutionnaire, beaucoup de cavalerie et huit cents hommes d'artillerie.

Comme si ce n'étoit pas assez de tant d'ouyriers de ruine et de carnage, la société des Jacobins voulut que Collot emmenât donc enfin cette colonie de scélérats, déja demandée sans effet par Couthon. Elle l'autorise à en choisir lui-même vingtquatre, dont elle promet de ratifier le choix : reconnoissant d'avance en lui, le droit de leur accorder les plus funestes pouvoirs. Huit d'entr'eux sont déja désignés; on veut qu'ils partent de suite. Vaucquoi le jeune, Gaillard de Lyon, Lefevre d'Arras, Magot, Fusil, Theret, Boissiere, Damune, arrivent des premiers. Ils sont suivis de près par Logier, Fournier de Lyon, Marino, Perrotin, Pelletier, Duhamel, Dufour, Lemoine, Descamp, Desirier, Bonhommet, Tacheux, Maillot, Lecanu, et plusieurs autres dont les noms, peut-être inutiles ici, ne s'oublieront pas dans la ville qu'ils ont désolée.

Ces agens subalternes, presque tous Parisiens, n'en sont que plus propres à consommer la perte totale d'une cité dont la capitale jalousa toujours la gloire et les richesses. Si d'ailleurs, pour se ras-

Tome II. Hist. de Lyon.

surer contre l'inquictante population des grandes villes de province, indignées contre Paris, le coprité de salut public avoit résolu, comme on n'en sauroit douter, de ne conserver que celle de son Béjour, où il disposoit d'une populace immense et dépravée; la ville de Lyon, qui avoit montré plus d'énergie, ne pouvoit qu'être sacrissee des premieres, à la prédilection qu'à cet égard Paris méritoit. Le comité pensoit avec raison, que c'étoit par ceux en qui la plus profonde immoralité rendoit la jalousie natale plus destructive, qu'il seroit plus facile de consommer sa monstrueuse entreprise (1). Déja l'on avoit observé que, parmi les assiegeans, un acharnement tout particulier, avoit distingué le bataillon de Paris: c'étoit par des mains parisiennes que l'artillerie ennemie avoit fait le plus de mal aux beaux édifices de Lyon. Quels ravages vont donc occasionner, et cette colonie de Jacobins choisis

ci) C'est pour cela qu'il substitue à l'auvergnat Tordeix, dont nous avons parlé (p. 130.), deux parisiens, nommés Fretille et Mainat; et qu'il les investit de pleins pouvoirs pour tout ce qui concerne les démolitions. Ce sont eux qui président dans un nouveau comité de la création de Collot, sur le frontispice duquel on lit, sans en croire à ses yeux, cette inscription étrange : comité de démonstration.

par Gollot dans la capitale, et cette horde révolutionnaire, composée de ce que le brigandage y eut jamais de plus redoutable.

Montaut ne remplit point sa mission; mais il fut supplée par Laporte qui, de tous les destructeurs de Lyon, pendant le siege, paroissoit à la convention, le seul digne d'être continué dans son emploi. Lui seul, malgré la révocation successive de ses collegues, y étoit resté depuis le commencement, comme un homme prêt à faire le mal pour tous les partis. La cohorte des vandales du jacobinisme vint à lui, et il fut leur complice, comme il avoit été celui des suppôts de la faction dantoniste.

Le premier acte des triumvirs Collot, Fouché et Laporte, sur d'ériger les Jacobins, amenés de Paris, en une commission temporaire de surveillance, en qui ils déposerent tous les pouvoirs nécessaires pour consommer leur plan dévastateur. Ils la diviserent en deux sections, dont l'une sut destinée à ravager la ville, et l'autre à promener sa faulx dans toute l'étendue du département. L'arrêté qui créa cette monstrueuse autorité publique, voulut qu'en prompte exécutrice de leurs volontés, elle se hâtât de faire dresser par-tout des listes de proscription; il voulut

qu'elle établit promptement, de toutes parts, et des comités de sequestre pour s'emparer des propriétés, et des comités de démolition pour renverser les édifices, et des tribunaux révolution-naires pour égorger des victimes en plus grand nombre (1).

Industrieux à donner la plus forte impulsion à ces affreux établissemens, les représentans imaginerent une fête en l'honneur de Challier, dont le nom seul aiguillonnoit la scélératesse des Jacobins, dont le souvenir les altéroit de sang et de vengeance. Ils publierent que, pour appaiser ses mânes irrités, il falloit ajouter aux libations qu'on avoit commencé de lui faire avec le sang des Lyonnois, la cérémonie d'une apothéose solemnelle, à laquelle participeroient les ombres impures de ses amis sans-culottes, vaincus le 29 mai, ou punis pendant le siege. Mêlant à cette solemnisation des vices les plus crians, toute l'audace de l'impiété, ils oserent présenter Challier aux brigands, comme un Dieu-Sauveur, mort pour eux; et ils réunirent à la déification de ce monstre, la profanation la plus révoltante du culte jusques-là révéré. Le simulacre et les cendres de Challier

<sup>(1)</sup> Arrêté du 20 brum. (10 nov.)

furent portés en triomphe dans les rues : une troupe de Jacobins accompagnés de femmes perdues, suivoient cette image hideuse et ces restes dégoûtans. La marche étoit fermée par beaucoup de scélérats qui, tenant en leurs mains sacrileges, les vases sacrés de la religion catholique, entouroient un âne couvert d'une chappe, coëffé d'une mître, ayant encore d'autres symboles religieux attachés sur le dos, et l'évangile suspendu à la queue.

Après s'être promené dans la ville, ce cortege abominable revint à la place des Terreaux, d'où il étoit parti; et là, sur le lieu même où Challier avoit subi la peine de ses forfaits, son image fut exposée à la vénération des siens et à la religion du patriotisme, suivant l'expression des représentans (1). L'évangile fut jetté dans des flammes, allumées tout auprès pour consumer cet holocauste, fait à la mémoire d'un supplicié. Ensuite l'on fit boire l'âne dans un calice, et l'on alloit se livrer à des profanations plus horribles encore, qui se seroient vraisemblablement terminées par un massacre de tous les prisonniers; mais un

<sup>(1)</sup> Lettre de Collot, Fouché et Laporte, du 20 brum. (10 nov.) Moniteur, séance de la convention, du 25 brum. (15 nov.)

Les trois représentans ne s'exprimoient pas autrement, au sujet de la fête imaginée pour sti-

se du peuple! Est-ce à Messaline à prononcer sur Brutus? se Est-ce à Sardanapale à condamner Socrate? Scélérats! nous vous permettrions peut-être de méconnoître les se vertus: elles vous sont étrangères; mais si vous ne poues vez les comprendre, au moins ne les assassinez pas; ou so si la fievre du crime vous brûle encore, si vous préten-22 dez enfin justifier l'échafaud où monta notre ami, dites, 29 dites avec le courage des scélérats : Nous avons tué so Challier, nous le tuerions encore : nous n'avens pas so assez de vertu pour une république. Brigands, à ces 29 traits nous vous reconnoîtrons 11. Après avoir employé les élans de la fureur pour souffler la vengeance, l'orateur tachoit, dans le reste du discours, de la nourrir par une sorte de sensibilité. En apostrophant le peuple, toujours bon, toujours sensible, à son avis ; il lui disoit que et les 23, aristocrates avoient chanté au supplice de Challier; que 39 des vociférations et des roulemens de tambour avoient 29 étouffé sa voix lorsque, monté sur l'échafaud, il avoit so voulu parler au peuple; que là il avoit dit qu'il dones noit son ame à l'Éternel, son cœur aux patrietes et son corps as aux scélérats; et enfin, que, frappé d'un premier coup 29 du fer fatal, il avoit agité sa tête mourante, en 1) criant au bourreau : Attache-moi donc la cocarde; je 31 meurs pour la liberté 11. Mille témoins attesteront, au contraire, que le silence du respect, de la pitié même, ragna parmi les assigums, et que Challier en que dans ce muler à le répandre à grands flots; ils concluoient de l'impulsion donnée par elle, « qu'ils seroient » vengés, et que bientôt le sol qu'avoit rougi le » sang des patriotes, seroit bouleversé (1) ».

Tout s'arrangeoit pour cette double fin, le mouvement étoit imprimé : les soldats de l'armée révolutionnaire se répandirent avec des clubistes, dans tous les domiciles, pour y faire des perquisitions. En injuriant ceux dont ils violoient la demeure et le repos, ils leur enlevoient sans pudeur, leurs effets les plus précieux et dévoroient leurs commestibles. Ils se saisissoient des citoyens, au gré de leurs caprices, les appellant aristocrates, les jugeant suspects; ils arrêtoient comme tels, dans les rues, les passans auxquels ils trouvoient quelques traces d'honnêteté sur le visage. Il n'y avoit que les faces décidément patibulaires qui fussent à l'abri de ces vexations, suivant ce principe de Collot et de Fouché, que tous étoient coupables, excepté les sans-culottes

moment si critique, toutes les foiblesses de l'humanité. (Voyez l'hist. de son supplice au liv. VIL Ce: élize fundire est en entier, dans le Journ. des Débats des Jacch., No. 525 et 526.)

<sup>(1)</sup> Moniteur, séance du 25 brum. (15 nov.) Lettre du 20 hrum. (10 nov.)

Les trois représentans ne s'exprimoient pas autrement, au sujet de la fête imaginée pour sti-

se du peuple! Est-ce à Messaline à prononcer sur Brutus? se Est-ce à Sardanapale à condamner Socrate? Scélérats! nous vous permettrions peut-être de méconnoître les se vertus : elles vous sont étrangères; mais si vous ne poues vez les comprendre, au moins ne les assassinez pas; ou so si la fievre du crime vous brûle encore, si vous préten-22 dez enfin justifier l'échafaud où monta notre ami, dites, 19 dites avec le courage des scélérats : Nous avons tué en Challier, nous le tuerions encore : nous n'avens pas so assez de veriu pour une république. Brigands, à ces 29 traits nous vous reconnoîtrons 19. Après avoir employé les élans de la fureur pour souffler la vengeance, l'orateur tâchoit, dans le reste du discours, de la nourrir par une sorte de sensibilité. En apostrophant le peuple, toujours bon, toujours sensible, à son avis : il lui disoit que ce les 23, aristocrates avoient chanté au supplice de Challier; que 33 des vociférations et des roulemens de tambour avoient 29 étouffé sa voix lorsque, monté sur l'échafaud, il avoit voulu parler au pouple; que là il avoit dit qu'il dones noit son ame à l'Éternel, son cour aux patrietes et son corps as aux scélérais; et enfin, que, frappé d'un premier coup 22 du fer fatal, il avoit agité sa tête mourante, en 27 criant au bourreau : Attache-moi dong la cocarde ; je in meurs pour la liberté in. Mille témoins attesteront, au contraire, que le silence du respect, de la pitié même, ragna parmi les assiguos, et que Challier éprouva dans ce muler à le répandre à grands flots; ils concluoient de l'impulsion donnée par elle, « qu'ils seroient » vengés, et que bientôt le sol qu'avoit rougi le » sang des patriotes, seroit bouleversé (1) ».

Tout s'arrangeoit pour cette double fin, le mouvement étoit imprimé : les soldats de l'armée révolutionnaire se répandirent avec des clubistes, dans tous les domiciles, pour y faire des perquisitions. En injuriant ceux dont ils violoient la demeure et le repos, ils leur enlevoient sans pudeur, leurs effets les plus précieux et dévoroient leurs commestibles. Ils se saisissoient des citoyens, au gré de leurs caprices, les appellant aristocrates, les jugeant suspects; ils arrêtoient comme tels, dans les rues, les passans auxquels ils trouvoient quelques traces d'honnêteté sur se visage. Il n'y avoit que les faces décidement patibulaires qui fussent à l'abri de ces vexations, suivant ce principe de Collot et de Fouché, que tous étoient coupables, excepté les sans-culottes

moment si critique, toutes les foiblesses de l'humanité. (Voyez l'hist. de son supplice au liv. VII. Cet éloge funebre est en entier, dans le Journ. des Débats des Jacob., No. 525 et 526.)

<sup>(1)</sup> Moniteur, séance du 25 brum. (15 nov.) Lettre du 20 brum. (10 nov.)

que la justice avoit opprimés (1). Avec cette regle et ces procédés, on cut bientôt entassé des milliers de victimes dans les prisons de Rouanne et de Saint-Joseph, dans les maisons particulieres converties en prisons, et dans les immenses souterrains de l'hôtel-de-ville.

En les y traînant, les satellites se plaisoient à leur annoncer leur fin prochaine, avec les plus cruelles ironies. « Toi, disoit l'un, tu passeras » la tête à la chatiere »; — « toi, disoit l'autre, tu » mettras la tienne à la fenêtre rouge (2) »; — « toi, disoit un troisieme, tu auras les honneurs » du rasoirnational »; et ces barbares plaisanteries étoient répétées par les guichetiers auxquels on remettoit ces nouveaux prisonniers : « Vas, leur » disoient ceux-ci, en les dépouillant, demain » tu n'auras plus besoin de rien, demain tu ne » te plaindras pas; tu danseras la carmagnole ». Pour qu'il n'y eût rien que de farouche en ces lieux sinistres, on en avoit écarté tous les gardiens d'auparavant, qui, par d'anciennes rela-

<sup>(1)</sup> Moniteur, séance du 2 frim. (22 nov.) Lettre du 26 brum. (16 nov.)

<sup>(2)</sup> On sait que la guillotine étoit peinte de la couleur sanguinolente du bonnet des Jacobins.

tions, pouvoient être accessibles à la pitié; et tous les cerberes auxquels on avoit remis la garde des prisons, étoient des Parisiens, tirés de l'armée révolutionnaire (1).

Qui pourroit suffire à peindre le supplice préliminaire de ces prisons diverses, où les gens de bien, confondus avec des criminels, se trouvoient à la merci de tous les fléaux ordinaires aux cachots (2). Rongés de vermines, engourdis d'humidité, dévorés de maladies, privés d'air, couchés sur une paille presque triturée, séparés de consolations, dénués de toute assistance, maltraités par d'inhumains geoliers, n'ayant plus que la 'perspective de la fusillade ou de l'échafaud; réduits à s'écrier, « vive la mont »! comme les malheureux de l'enfer du Dante: ils en demandent une subite qui les dérobe promptement au dernier supplice auquel ils se voient dévoués. Encore

<sup>(1)</sup> Le farouche Cordebard, de la rue Mouffetard, présidoit à la prison des Recluses. Les noms des geoliers de Saint-Joseph et de Rouanne nous ont échappé; c'étoient aussi des Parisiens. Le féroce Guyard qu'on a vu geolier du Luxembourg, l'avoit été précédemment de l'hôtel-de-ville de Lyon, où il étoit remplacé par le parisien Brigaland.

<sup>(2)</sup> Voyes l'intéressant Tobless des Prisons de Lyon, par Delandine. Paris, chez Desenne; Lyon, chez Daual.

ne sont-ils pas certains de s'en éviter l'ignominie: n'en est-il pas dont les cadavres déja refroidis, ont été traînés à la guillotine?

Les tribunaux carnivores, à qui tant de pâture est réservée, ne sont plus ces commissions judiciaires, établies par Couthon. Quoiqu'elles aient été confirmées par deux décrets (1), Collot, Fouché, Laporte les ont abolies de leur autorité privée, parce que, de l'aveu de Dorfeuille, « elles s'embar-» rassoient dans les formes, et ne savoient point ss se passer de preuves pour condamner. Il falloit » pouvoir se contenter de celles que les fronts in-» diquoient, afin de donner à la justice nationale " un mouvement plus rapide (2) ". C'est pourquoi un comité de cinq juges est créé, avec l'ordre d'envoyer à la mort ceux que la commission temporaire lui aura marqués. Cet établissement cause une grande joie aux Jacobins; Pelletier s'empresse de la faire partager à la commune de Paris, en lui apprenant que, selon ses vues, les trop lents tribunaux, incapables de les remplir, vont être remplacés « par une commission expéditive qui jugera

<sup>(1)</sup> Décret du 21 du premier mois (13 oct.), et dieret du 9 brum. (30 oct.)

<sup>(2)</sup> Lettre de Dorfeuille, du \$4 frim., lue à la convention le 1er. niv. (21 décemb.)

5930mmairement (1)??. Oui, sommairement, car Per50tin annonce qu'elle : va répéter la septembrisade
99 de Paris, par les mêmes procédés; mais, de
99 plus, avec l'autorisation d'un arrêté dont celle-ci
99 n'avoit pas été munie, et qui favorisera sa
99 marche (2) ??.

Néron donna bien à ses chevaux, le titre de sénateurs: mais il ne lâcha pas sur les Romains, les bêtes de l'amphithéatre, quoiqu'il en eût en le dessein. Nos triumvirs exécutent ce que Néron n'avoit fait que projetter. On ne sauroit concevoir de bêtes plus féroces que ces juges-tigres, qu'ils ont déchaînés contre les Lyonnois, en établissant cette commission révolutionnaire au milieu d'eux. Son président est un commandant, en sous-ordre, de cette armée de brigands dont Ronsin est le général: il se nomme Parrein. Ses assesseurs sont Corchand, parisien comme lui: Fernex, Lafaye et Brunieres. De larges moustaches ajoutent à ce

<sup>(1)</sup> Pelletier, l'un des Jacobins de Paris, membre de la comm. temp., commiss. adj. aux représentans, et président du département. Lettre du 22 frim. (12 décemb.) au conseil général de la commune de Paris, séance du 27 (Journ. de la Montagne.)

<sup>(2)</sup> Lettre de Perrotin, vice-présid. de la comm. temp. au somité révol. de Moulins, du 9 frim. (29 nov.)

loient considérer mutilés, dépécés, renversés: la canonnade obtint leur préférence.

Soixante-neuf jeunes gens, amenés de la prison de Rouenne au sanguinaire tribunal, sont condamnés à faire de suite l'essai de ce supplice inoui. Ils sont conduits aux Brotteaux: on les place, garottés deux à deux, entre deux fossés paralleles, bordes en dehors par des soldats de troupes de ligne, à la main de qui le sabre étincelle : ils se trouvent à la suite les uns des autres, deux à deux, dans la direction des canons braqués par derriere. Sans foiblesse, ils considéroient cet appareil formidable, tous ces instrumens de trépas, cette terre ouverte pour les engloutir; et ils exprimoient, en chantant, leurs vœux pour le bonheur de leur patrie, lorsque l'horrible décharge emporta leurs membres, pour les aller disperser à quelques pas d'eux; elle fit couler leur sang sous leurs yeux, sans les arracher entiérement à la vie. Les soldats franchissent les fossés; ils les frappent à coup de sabre, d'une main mal assurée; et ce n'est qu'après que ce massacre a duré plus de deux heures, que ces infortunés ont cessé de respirer et de souffrir.

Le lendemain, ce genre de supplice doit s'essayer d'une autre maniere, sur deux cent huit, rassemblés

rassemblés dans la même prison, pour cette affreuse expérience. Le nombre est déterminé: cinq, dans la nuit, sortent par artifice, ou par faveur; des commissionnaires du dehors, d'autres prisonniers, se trouvent avec les victimes. lorsqu'on vient les chercher; et malgré leurs réclamations, on les garotte, on les emmene avec les autres. Tous comparoissent devant le sanguinaire tribunal, qui ne prend même pas la peine de les interroger. Déja ils descendent dans la place des Terreaux, au bas du perron de l'hôtelde-ville; les cinq juges sont sur les marches; et le chef de la gendarmerie, l'infame Grandmaison. prononce un préambule de jugement, propre à faire rugir contre ces infortunés, la multitude barbare, que ce speciacle avoit attirée.

On les lui désignoit par cette formule, «comme son des rebelles à la volonté nationale; comme des son hommes qui avoient conjuré contre la liberté et le peuple français; qui, sur leur interrogatione, »..... A ces mots, des cris déchirans récriminent de toutes parts : « Cela est faux ; — » on ne m'a pas interrogé : .... ce n'est pas moi; » — on m'a pris pour un autre » ..... Et de ces récriminations lamentables, la populace, toujours cruelle, prend occasion de conclure qu'ils n'en Tome II. Hist. de Lyon.

sont que plus condamnables. Leur supplice en est desiré par elle, avec plus de fureur. Ils partent, escortés de gendarmes qui les menent aux Brotteaux, dans le lieu du supplice. En passant sur le pont Morand, ils sont comptés, par la crainte de n'avoir pas le nombre qu'on vouloit. Ce recensement offre un excédent de deux individus. Faut-il les écarter? Quels seront ceux qu'on écartera? La difficulté est portée à Collot, dont la réponse est prompte. «Qu'importe qu'il y en ait deux de plus? "S'ils passent anjourd'hui, ils ne passeront pas "demain ". Ainsi Caligula, dans un cas pareil, dit : « Qu'ils périssent également : l'un ne l'a pas "plus mérité que l'autre ».

Deux cent dix, dont sept au moins se trouvoient là par hasard, sont conduits sur le champ
de mort. Leurs mains étoient liées derriere le dos
par une corde qu'on attache à un cable, fixé
chacun des arbres d'une longue rangée de saule
Ils ont en face les soldats qui vont les fusiller,
deux canons prêts à vomir la mort contre eux.
signal est donné: leurs membres volent ép
ceux dont les bras se trouvent emportés, ne
nent plus au cable, ils fuient: la cavalerie p
les acheve à la course. D'autres, en se bais
avoient évité la décharge: la plupart, qui n'é

que mutilés, crioient à leurs bourreaux: (Achevez-moi, ne nous épargnez pas ve Et le soldat
n'hésitoit point de tomber sur les uns et les autres, à
coups de sabres et de bayonnettes. Leur grand nombre rendit l'immolation excessivement longue:
la lassitude des assassins ne leur permit mêms pas
de la consommer. Combienpalpiterent long-temps
ensuite! combien respiroient encore le lendemain,
lorsqu'ils furent dépouillés, inhumés, avec les
autres, par des fossoyeurs révalutionnaires qui les
achevoient à coups de pêle et de pioche, et couvroient leurs corps avec de la terre et de la chaux,
dans le moment même du passage de la vie à la
mort (1).

Ainsi se passa cette horrible boucherie, pendant laquelle Collot s'applaudissoit des jouissances que le proconsulat procuroit à son insatiable férocité. De même que Néron se félicitoit d'avoir mieux connu que ses prédécesseurs, l'usage du pouvoir : Collot s'énorgueillissoit d'avoir un des-

<sup>(1)</sup> N'y eut-il vraiment que 210 victimes? Cela est même' douteux; car lorsque Collot, dans ses justifications, étois intèresse à en diminuer le nombre, il en avouoit dayantage. Le fait est, qu'on n'avoit pas eraint d'en envoyer indéterminément un très-grand nombre à la mort, et qu'on les avoit tuées sans en avoir borné la quantité. (Voyez Rép. de J. M. Collot à la pétition du 17 vent. an 3. (7 mars 1794.)

potisme plus puissant que ne l'avoit été celui de Louis XIV; et au bruit des canons, foudroyans deux cent dix Lyonnois par son ordre, « cela, di-» soit-il, vaut mieux que leurs sifflets: vive la » république»!

C'étoit pour le temps de ses repas qu'il se faisoit ménager ces explosions meurtrieres, dont le bruit lui sembloit nécessaire pour égayer la bonne chere de ses banquets. Je tiens d'un de ses collegues qui, passant à Lyon, quelques jours après, fut contraint d'aller dîner avec Collot : je tiens que pendant le repas, au fracas d'une fatale décharge, Ronsin et ses autres convives firent subitement des exclamations d'alégresse, en élevant leurs chapeaux; et que Collot harangua ses commensaux sur la nécessité, comme sur l'avantage de détruiré ainsi, d'une seule fois, une grand quantité de conspirateurs.

en lui montrant vis-à-vis, dans la rue, les dét d'une maison qu'il venoit de faire abattre, crainte que, des fenêtres, on ne tirât sur lui; » n'a fallu qu'un seul coup de canon, dirigé » un habile artilleur, pour la renverser »!

Le canon étoit l'instrument de destructior adoptoit de préférence, à cause de ses effe ribles. « Le feu, la flamme, disoit-il à la con-» vention, peuvent seuls exprimer la toute-puis-» sance du peuple : sa volonté doit avoir les effets » de la foudre (1) ».

Ce n'est pas qu'il renonçat à l'asage de la guillotine qui, égorgeant les victimes, l'une après l'autre, prolongeoit le féroce plaisir de voir le sang humain couler. Aussi, tandis qu'aux Brotteaux on foudroyoit en masse : dans la ville, on faisoit périr les Lyonnois en détail par le fer homicide. Et comme les cadavres devenoient trop nombreux, et qu'il en eût trop coûté pour les enterrer, on prit le parti de le jetter, de part et d'autre, dans le Rhône. Du même coup-d'œil, on pouvoit voir les horribles résultats de ces supplices simultanés. 66 Oui, je les ai vus 29, m'a dit un témoin irrécusable, " du haut de la Croix-Rousse, de l'asyle où · ,, je cachois mon existence agitée par la crainte. 2) et poursuivie jusques-là, par les images d'une » mort menaçante, j'ai vu ce sleuve forcé d'en-29 gloutir en même-temps, d'un côté par les quais 3) de la ville, des têtes détachées de leur tronc, 17 des corps décapités; et de l'autre côté, des ca-

<sup>(1)</sup> Lettre de Collot et Fouché, du 26 brum. (16 nov.), lue à la conv. le 2 frim. (22 nov.)

39 davres encore que le ser et le seu avoient dé30 chirés, dépécés. Spectacle d'autant plus affreux,
39 que ces cadavres étoient ceux-là même de mes
39 parens, de mes amis; et que, dans le désespoir
39 d'une pareille situation, je ne savois plus s'il
39 ne valeit pas mieux subir leur sort, que d'es39 pérer au miracle, sans lequel je ne pouvois
39 l'éviter 32.

Parmi ceux qui avoient été fusillés les deroiers, deux encore vivans, ayant assez de force pour échapper aux flots qui les entraînoient, étoient parvenus, à la nage, sur un banc de gravier, d'où ils osoient invoquer la pitié des humains. Des dragons ont déja traversé le bras du fleuve; et les infortunés supplians tombent sous leurs coups: leurs corps resteront sur la place jusqu'à ce que les corbeaux les aient dévorés.

Tous les atterrissemens formés sur le Rhône, ainsi que ses deux rives, pendant plusieurs lieues au-dessous de Lyon, offroient la même pâture aux animaux carnivores. La quantité de corps charriés par les eaux, étoit si considérable, que, ne pouvant les porter tous aux mers ensanglantées, suivant le projet de Challier et le vœu de Barere (1).

<sup>(1)</sup> Barere, dans son rapport sur la prise de Toulon, dit:

le sseuve en rejetta une grande quantité sur ses bords. Les chevaux employés à remonter les battéaux, en reculoient de répugnance et d'horreur; la navigation en étoit interrompue, et les habitans de ces rivages infectés, craignoient déja la contagion. Ces inconvéniens, exposés dans les rémontrances qu'ils firent à ce sujet, déciderent seuls à donner la sépulture aux cadavres.

Combien le nombre s'en multiplioit chaque jour! On en peut juger par la lettre que le scé-lérat Pilot écrivoit à son ami Gravier (1): « La , guillotine et la fusillade ne vont pas mal : soixante, quatre-vingt, cent sont immolés à se la-fois; et l'on a grand soin de faire des arressitations, pour ne pas laisser de vuide aux prisons (2) ». Achard mandoit au même : « En- core des têtes; et chaque jour des têtes tombent. Quelles delices tu aurois goûtées, si tu eusses » vu cette justice nationale de deux cent neuf!

<sup>66</sup> Apprenéz que les cadavres des traîtres de Lyon vont por-20 ter l'épouvante dans l'ame des Espagnols et des Anglais 20. Séance du 4 nivôse (24 décemb.)

<sup>(1)</sup> De Lyon, 14 frim. (14 décemb.) Voyez Rapport de Courtois sur des popiers de Robespierre, pag. 297, no. 93.

<sup>(2)</sup> De Lyon, 17 frimaire (7 décemb.) Ibid. pag. 306, nº 98.

39 Quel ciment pour la république! Quel spectacle 39 digne de la liberté 39.!

Les juges aussi craindroient de ne pas bien meriter auprès de la convention, s'ils ne lui mandoient eux-mêmes se que le glaive de la loi fait " tomber chaque jour, en grand nombre, la tête " de ceux " qu'ils se plaisent d'appeller conspirateurs (1). Peu après, ils annoncent que « d'un 39 seul coup, le feu de la foudre va en frapper ", quatre ou cinq cents (2) ". Tous ces jours de carnage et de mort sont des jours de fêtes pour ces antropophages : eux-mêmes les appellent de ce nom d'alégresse; en parlant de cette innombrable immolation, ils s'écrient : « Puisse cette » sête imprimer la terreur dans l'ame des scélé-» rats, et la confiance dans le cœur des républi-" cains (3) "! D'épouvantables orgies accompagnent cette joie sanguinaire. Écoutons l'un d'eux raconter que, dans un repas d'administrateurs et de militaires. Grandmaison est venu leur apporter 44 une coupe pleine de quatre pintes

<sup>(1)</sup> Lettre du 9 frim., séance du 13 (3 décemb.)

<sup>(2)</sup> Lettre du 14 frim., séance du 18 (8 décemb.) Loindonc d'ignorer ces atrocités, la conventien en étoit prévenue; et elle les encourageoit.

<sup>(3)</sup> Ibid.

so de vin rouge »; à la vue duquel Dorseuille s'est écrié : « Voilà le sang des rois; buvons, répu-» blicains ». Lui-même Dorseuille nous apprend que « le vase circula, et que chaque bouche avide » crat, en buvant cette liqueur, dessécher les » veines des rois de l'Europe (1) ».

Si les Jacobins tressailloient à ce récit, la convention écoutoit avec complaisance, une lettre
dans laquelle Collot disoit avec Laporte. Fouché,
auxquels leur nouveau coopérateur Albitte faisoit
écho: « Notre pensée, notre existence toute en» tiere sont fixées sur des ruines, sur des tom» beaux; et nous éprouvons de secrettes satis» factions, de solides jouissances (2) ». Ainsi,
sans doute, les léopards et les pantheres se réjouissent en déchirant leur proie; mais ils satisfont simplement leur férocité, et n'en raffinent pas
les jouissances par celle d'une froide et tranquille
réflexion.

Plus cette joie féroce aimoit à se dilater, plus la ville se couvroit de douleur; et ce contraste troubloit quelquefois le contentement de ces

<sup>(1)</sup> Lettre de Dorfeuille aux Jacobins, en date du 21 frim., lue à la séance du 28 (18 décemb.) Journ. de la Mont.

<sup>(2)</sup> Lettre à la convent., séance du 26 frim. (16 décemb.)

monstres. Ce n'est pas qu'ils fussent émus par cette consternation profonde et générale; mais ils s'irritoient de ce que tant de malheurs ne produisoient qu'un héroïsme de résignation qui leur ôtoit le plaisir de voir l'innocence en proie à la désolation et au désespoir. Ils craignoient en mêmetemps que cette douleur universelle ne finit par éclater contre eux, avec une violence qui leur seroit fatale. Collot en témoignoit franchement ses alarmes, au comité de salut public. Il se plaignoit de ce que « les exécutions ne faisoient pas tout » l'effet qu'on en devoit attendre; de ce que les » Lyonnois avoient puisé dans l'habitude des pé-» rils, l'indifférence de la vie, et même le mépris » de la mort. Hier, ajoutoit-il avec inquiétude, " un spectateur revenant d'une exécution; disoit: » Cela n'est pas trop dur; que ferai-je pour être 99 guillotine? insulter les représentans! Combien » de telles dispositions peuvent être dangereuses » dans une population énergique (1) -> !

A l'exemple de Tibere, qui, pour rassurer sa tremblante férocité, défendit de pleurer ceux qu'il faisoit égorger, Collot, pour éventer la

<sup>(1)</sup> Lettre du 17 brum. (7 nov.) Rapp. de Courtois, no. 88, pag. 388.

sourde fermentation du désespoir, ou du moins pour ne plus voir cette surface de douleur qui la lui faisoit craindre, voulut faire disparoître ces sinistres apparences. Par une proclamation, il insulta à la désolation dont il étoit la cause, il l'appella foiblesse anti-républicaine; et travestissant en crime, la sensibilité de la nature, il déclara qu'on traiteroit de suspect, quiconque auroit laissé appercevoir, même involontairement, dans ses propos, sur sa physionomie, le moindre signe de tristesse et de pitié.

Comment donc seront-elles accueillies, ces femmes désolées qui viennent de se téunir pour aller arracher aux représentans, quelques sentimens d'humanité, en faveur de leurs parens, de leurs époux qu'on veut immoler? Elles n'ont pour armes que les charmes de leur sexe et les sanglots de leur tendresse. Deux d'entr'elles qui se sont chargées d'exprimer la douleur et les supplications de toutes, marchent à leur tête. A peine elles approchent, que les représentans font diriger contre ces femmes en larmes, les canons qui gardent la porte de l'hôtél qu'ils habitent. Elles insistent : une décharge à mitraille va les foudroyer; elles se retirent éperdues. Celles qui vouloient parler, sont arrêtées. Collot les livre à la police correctionnelle

sont que plus condamnables. Leur supplice en est desiré par elle, avec plus de fureur. Ils partent, escortés de gendarmes qui les menent aux Brotteaux, dans le lieu du supplice. En passant sur le pont Morand, ils sont comptés, par la crainte de n'avoir pas le nombre qu'on vouloit. Ce recensement offre un excédent de deux individus. Faut-il les écarter? Quels seront ceux qu'on écartera? La difficulté est portée à Collot, dont la réponse est prompte. «Qu'importe qu'il y en ait deux de plus? » S'ils passent anjourd'hui, ils ne passeront pas » demain » Ainsi Caligula, dans un cas pareil, dit « Qu'ils périssent également : l'un ne l'a pas » plus mérité que l'autre ».

Deux cent dix, dont sept au moins se trouvoient là par hasard, sont conduits sur le champ
de mort. Leurs mains étoient liées derrière le dos,
par une corde qu'on attache à un cable, fixé à
chacun des arbres d'une longue rangée de saules.
Ils ont en face les soldats qui vont les fusiller, et
deux canons prêts à vomir la mort contre eux. Le
signal est donné: leurs membres volent épars;
ceux dont les bras se trouvent emportés, ne tiennent plus au cable, ils fuient: la cavalerie part et
les acheve à la course. D'autres, en se baissant,
avoient évité la décharge: la plupart, qui n'étoient

que mutilés, crioient à leurs bourreaux: « Ache» vez-moi, ne nous épargnez pas ». Et le soldat
n'hésitoit point de tomber sur les uns et les autres, à
coups de sabres et de bayonnettes. Leur grand nombre rendit l'immolation excessivement longue:
la lassitude des assassins ne leur permit mêms pas
de la consommer. Combien palpiterent long-temps
ensuite! combien respiroient encore le lendemain,
lorsqu'ils furent dépouillés, inhumés, avec les
autres, par des fossoyeurs révolutionnaires qui les
achevoient à coups de pêle et da pioche, et couvroient leurs corps avec de la terre et de la chaux,
dans le moment même du passage de la vie à la
mort (1).

Ainsi se passa cette horrible boucherie, pendant laquelle Collot s'applaudissoit des jouissances que le proconsulat procuroit à son insatiable férocité. De même que Néron se félicitoit d'avoir mieux connu que ses prédécesseurs, l'usage du pouvoir : Collot s'énorgueillissoit d'avoir un des-

<sup>(1)</sup> N'y eut-il vraiment que 210 victimes? Cela est même douteux; car lorsque Collot, dans ses justifications, étois intèresse à en diminuer le nombre, il en avouoit dayantage. Le fait est, qu'on n'avoit pas eraint d'en envoyer indéterminément un très-grand nombre à la mort, et qu'on les avoit tuées sans en avoir borné la quantité. (Voyez Rép. de J. M. Collot à la pétition du 17 vent. an 3. (7 mars 1794.)

capable des plus grands prodiges. Tout ce qu'on vient de lire, ne ponvoit décourager ce zele de sentiment. Confondues sous le costume dégoûtant des démolisseuses, adopté forcément comme celui de l'égalité, les femmes de toutes les conditions, n'écoutant que leur attachement alarmé, couroient, la nuit comme le jour, chez les représentans et chez les juges. Sans se lasser, leurs mains suppliantes frappoient, intercédoient, vingt-quatres heures de suite à leur porte, et souvent elles ne remportoient que des rebuts, des outrages, une réponse désolante qui leur présageoit la condamnation prochaine de celui qu'elles voudtoient sauver.

Le proconsul Collot qui de tous, se montra le plus inflexible, voulut, par des calomnies, les punir d'avoir intéressé quelquefois ses complices. Mais ses accusations même rendent hommage à leur courage, sans flétrir lenr honneur. Elles ne prouvent que les craintes d'un tyran, effrayé du sort d'Holopherne, et la noirceur d'un monstre qui souffle son venin sur la vertu dont il voudroit altérer les charmes tout-puissans. « Redoutables » sous plus d'un rapport, dit-il, les femmes de » Lyon, toutes contre-révolutionnaires, ont pris » pour patronne Charlotte Corday; et tout ce

ribles. « Le feu, la flamme, disoit-il à la con-» vention, peuvent seuls exprimer la toute-puis-» sance du peuple : sa volonté doit avoir les effets » de la foudre (1) ».

Ce n'est pas qu'il renonçat à l'usage de la guillotine qui, égorgeant les victimes, l'une après l'autre, prolongeoit le féroce plaisir de voir le sang humain couler. Aussi, tandis qu'aux Brotteaux on foudroyoit en masse : dans la ville, on faisoit périr les Lyonnois en détail par le fer homicide. Et comme les cadavres devenoient trop nombreux, et qu'il en eût trop coûté pour les enterrer, on prit le parti de le jetter, de part et d'autre, dans le Rhône. Du même coup-d'œil, on pouvoit voir les horribles résultats de ces supplices simultanés. 66 Oui, je les ai vus >>, m'a dit un témoin irrécusable, " du haut de la Croix-Rousse, de l'asyle où · ,, je cachois mon existence agitée par la crainte. » et poursuivie jusques-là, par les images d'une » mort menaçante, j'ai vu ce fleuve forcé d'en-» gloutir en même-temps, d'un côté par les quais , de la ville, des têtes détachées de leur tronc. 19 des corps décapités; et de l'autre côté, des ca-

<sup>(1)</sup> Lettre de Collot et Fouché, du 26 brum. (16 nov.), lue à la conv. le 2 frim. (22 nov.)

chefs de cette horde prenoient les veuves des suppliciés pour se féliciter, dans leurs bras, d'avoirassassiné leurs maris : et les femmes des absens, pour déshonorer du moins ceux qu'ils ne pouvoient égorger? N'applaudissoient-ils pas à l'impudence avec laquelle ceux-ci, malgré les remontrances de ces femmes, se logeoient chez elles, et s'impatronisoient à la place de l'époux fugitif, ou massacré? Ces législateurs d'iniquité ne sourioient-ils pas à leur soldatesque révolutionnaire, quand elle attaquoit avec toute la brutalité de la licence, dans les rues, devant ses corps-de-garde, jusques dans leur anti-chambre, les femmes qui, de toutes parts, accouroient éplorées pour sauver leurs époux (1)?

<sup>(1)</sup> Au-lieu d'envoyer aux casernes l'horrible armée révolutionnaire, on y relégua les troupes disciplinéés y et l'on força les bons citoyens à loger cette horde abominable, dans l'intérieur de leurs familles. C'étoit vouloir absolument livrer la vertu des femmes et des jeunes filles, à la profanation la plus dissolue. L'insolent langage du tu et toi ne sembloit prescrit que pour seconder son audace; et la puteur rougissant à ces mots irrespectueux, ne faisoit qu'exciter cette dépravation effrénée. Censéurent pas, au seste, les personnes chez lesquelles étoit le soldat, qui eurent plus d'attentats à repousser. Les officiers, qui se logeoient au gré de leurs vues corruptrices et licencieuses, porterent avec eux l'audace, le scandale dans les familles les plus respectables. Les pro-

le sseuve en rejetta une grande quantité sur ses bords. Les chevaux employés à remonter les batteaux, en reculoient de répugnance et d'horreur; la navigation en étoit interrompue, et les habitans de ces rivages infectés, craignoient déja la contagion. Ces inconvéniens, exposés dans les rémontrances qu'ils firent à ce sujet, déciderent seuls à donner la sépulture aux cadavres.

Combien le nombre s'en multiplioit chaque jour! On en peut juger par la lettre que le scé-lérat Pilot écrivoit à son ami Gravier (1): « La 19 guillotine et la fusillade ne vont pas mal : 19 soixante, quatre-vingt, cent sont immolés à-19 la-fois; et l'on a grand soin de faire des arres-19 tations, pour ne pas laisser de vuide aux pri-19 sont (2) 19. Achard mandoit au même : « En-19 core des têtes; et chaque jour des têtes tombent. 19 Quelles delites tu aurois goûtées, si tu eusses 19 vu cette justice nationale de deux cent neuf!

<sup>66</sup> Apprenéz que les cadavres des traîtres de Lyon vont por-22 ter l'épouvante dans l'ame des Espagnols et des Anglais 22. Séance du 4 nivôse (24 décemb.)

<sup>(1)</sup> De Lyon, 24 frim. (14 décemb.) Voyez Rapport de Courtois sur des popiers de Robespierre, pag. 297, no. 93.

<sup>(2)</sup> De Lyon, 17 frimaire (7 décemb.) Ibid. pag. 306, nº 98.

la délivrance de l'objet de vos respectables affections, auprès de ces assassins de la vertu comme de l'humanité! Le voile de la modestie est à jamais tiré sur des attentats que vous avez réprimés avec encore plus de force qu'ils n'avoient d'audace. Votre triomphe, pour être secret, n'en est que plus authentique; et votre victoire seroit moins réelle à nos yeux, et moins flatteuse pour votre conscience, si le public avoit pu la connoître.

hôte redoutable et brutal; « Fais-moi du feu », lui dit-il avec insolence. La jeune personne s'y refuse avec douceur; elle prouve ingénument l'impossibilité, l'inutilité même d'en allumer. Il veut la frapper: le frere survient; de part et d'autre le sabre se tire; les voisins accourent; le jeune homme est emprisonné. Peu s'en est fallu qu'il n'ait subi le dernier supplice, pour avoir osé porter du secours à sa sœur qu'outrageoit un des satellites de nos proconsuls.

Vos quibus est virtus, muliebrem tollite luctum Etrusca prater et volate littora.

Hor. ep. 16.

## LIVRE XIII.

Collot d'Herbois dénoncé à la barre de la convention. Apothéose de Challier. Collot vient se disculper de vive voix. Redoublement de massacres à Lyon. Immensité de victimes. Atroce apologie de leurs juges, Traits multipliés 'du plus magnanime courage. Orléanistes atteints par la proscription. L'ambition de Robespierre transpire. Mécontentement des sans-culottes. Projet de les coloniser. Nouvelles fêtes. Reverchon remplace Fouché. Fin des exécutions. Singuliere férocité de la dernière. La fermentation augmente. Jalousie contre une commission qui s'est approprié l'argenterie. Licenciement de l'armée révolutionnaire. Actes proconsulaires de Reverchon. Révolution du 9 there midor. Conduite et rappel de ce proconsul.

LAA situation étoit horrible; la consternation, parvenue à son comble, produisoit la stupeur et le découragement: toute insurrection de désespoir étoit impossible. Ceux qui jugeoient le mieux, et des événemens et des hommes par qui la France étoit maîtrisée, penserent qu'il falloit

fuir, ou subir avec courage les rigueuts de sa destinée. Mais quelques femmes tremblantes pour le sort de leurs maris, se laisserent persuader par un étranger, que si la convention savoit à quel point Collot poussoit la barbarie, elle en feroit cesser les excès; il fut question d'envoyer une députation courageuse, chargée de les lui dénoncer.

Il n'est peut-être pas inutile de rappeller ici que, depuis la mission de ce nouveau proconsul, la faction des cordeliers, désespérée d'avoir perdu L'yon, épioit l'occasion d'y détrôner les Jacobins, leurs rivaux; et que ce Gauthier, si perfide au eq mai, étoit l'un de ses plus adroits serviteurs. Ce fut son frere qui, étranger à Lyon, s'y trouva néanmoins, afin de suggérer le projet de dénoncer Collot, et qui s'établit le dépositaire des contributions abondantes que la douleur et la crédulité donnerent pour les frais de la députation. La fonction principale en fut confiée par lui - même. au nommé Changeux, de Bourges, qui partit, avec deux compagnons d'ambassade, muni d'une harangue pleine d'art et de cajolerie, qu'avoit composée le poëte Fontanes, de Paris, retiré pour lors à Lyon.

La députation parut à la barre de la conven-

tion, le 30 frimaire (20 décembre); et Changeux parla en ces termes : « Une grande com-» mune a mérité l'indignation nationale; mais 29 qu'avec l'aveu de ses égaremens, vous par-» vienne aussi l'expression de ses douleurs et de " son repentir. — Ce repentir est vrai, profond, » unanime..... Il a devancé le moment de la 39 chûte des traîtres qui nous ont égarés. Si le » fond de leurs ames nous avoit été plus connu, 27 jamais nous n'eussions été les instrumens de ? leurs attentats. Quand nos remparts sont tom-» bés devant les armes de la république, nous 29 avons dit : le regne du despotisme est passé; » celui de la liberté commence; les mesures arbi-22 traires vont faire place à celles de la justice..... 33 Sans doute, la liberté doit venger avec éclat, la , majesté du peuple outragée. Elles a ses jours de 22 colere et de fureur; mais ces jours sont passa-, gers comme les orages. L'effet de ses salutaires 33 rigueurs se détruit quand on les prolonge, ou 27 qu'on les exagere. — Les premiers députés 27 avoient ordonné que les chefs conspirateurs. ?? perdissent seuls la tête, et qu'à cet effet on ins-» tituât deux commissions qui, en observant les , formes, sauroient distinguer le conspirateur 12 du malheureux qu'avoient entraîné l'aveugle-

, ment, l'ignorance et sur-tout la pauvreté. Qua-, tre cents têtes sont tombées dans l'espace d'un. nois, en exécution des jugemens de ces deux " commissions. — De nouveaux juges ont paru » et se sont plaints que le sang ne coulât point » avec assez d'abondance et de promptitude...., Ici l'orateur fait une vive énumération des horreurs que j'ai décrites, et il continue : " La » douleur n'exagere point l'excès de ses maux: » Ils sont attestés par les proclamations de ceux 1) qui nous frappent. Quatre mille têtes sont en-» core dévouées au même supplice (la canon-" nade). Des supplians ne deviendront point » accusateurs.... Ils n'apportent dans ce sanc-" tuaire que des gémissemens, et non des mur-" mures. — Législateurs, vous avez voulu donner » à la vengeance nationale, une dignité républi-» caine, mais non un caractere d'atrocité bas et » féroce, qui déshonoreroit le berceau de la li--, berté : car la justice n'est plus, des que la " cruauté paroît. — C'est à vous d'apprendre ce ", que vous entendez par conspirateurs; vous sa-» vez que le secret des conspirations n'est jamais » renfermé que dans peu de têtes; et que lorsque » le glaive a frappé ces premieres têtes, la tai-" son', l'humanité, la prudence, l'intérêt pardon-

nent à la multitude égarée.... Dans le premier » mouvement d'une juste indignation, vous avez » rendu un décret que semble avoir dicté le " génie du sénat romain... Eh bien! que votre 29 décret se réalise avec plus d'utilité et de gran-» deur encore. Que Lyon ne soit plus en effet; 99 que Ville - Affranchie, digne de son nouveau ,, nom, enfante des soldats à la liberté; que » l'active industrie de ses habitans, au-lieu de » servir le luxe et l'opulence, s'applique toute ,, entiere désormais aux besoins des défenseurs ,, de la patrie.... Dites un mot : et de toutes >> parts sortiront de nos murs, des hommes sem-" blables à vous. - Peres de la patrie, écoutez » une section du peuple, humiliée et repentante, » qui, courbée devant la majorité du peuple, lui , demande grace, non pas pour le crime, car ses , agens ne sont plus : mais grace pour le repentir ,, sincere, pour la foiblesse égarée: grace même >> pour l'innocence méconnue (1) >>.

Combien la tortuosité de cette supplique, mêlange adroit d'énergie et de foiblesse, contrastoit avec la conduite franche et courageuse de

<sup>(1)</sup> Cette adresse se retrouve en entier dans le Journal de la Montagne, No. 38, premier nivôse (21 décembre).

ces Lyonnois qui, traduits devant leurs jugesassassins, se faisoient gloire d'avoir défendu la
cité: loin de regarder ses défenseurs, comme des
agens du crime. Ils étoient, certes, bien éloignés
d'admirer le génie du sénat Romain, dans le décret
qui promenoit le carnage et la démolition sur
leur ville, et de consentir à devenir semblables aux
hommes-tigres de la convention. C'est une observation aussi nécessaire pour la postérité, qu'honorable pour les Lyonnois, de remarquer que
ce discours ne fut ni suggéré, ni fait, ni prononcé
par aucun d'eux.

Les Jacobins, qui d'avance avoient connu le projet de cette denonciation, lui avoient habilement préparé le contre-poids le plus entraînant. Ils faisoient célébrer avec beaucoup de pompe, par la municipalité de Paris, une fête en l'honneur de Challier, au moment même, où les démonciateurs osoient se plaindre de ce qu'on sacrifioit ses ennemis à ses mânes (1). L'enthou-

<sup>(1)</sup> Ensuite d'un arrêté pris le 25 frimaire (15 décemb.), par le conseil de la commune de Paris, la fête eût lieu le 30, dans une de ses salles. On y chanta des hymnes patriotiques; la servante de Challier y fut amenée en pompe, le président l'emhrassa, la fit asseoir à côté de lui. On lut

siasme de cette fête duroit encore, lorsqu'arriva Collot pour écarter ses accusateurs. Avant de parler à la convention, il s'y faisoit préparer les esprits par une espece de coup de théatre des plus favorables à sa cause. La tête sanglante de Challier, horriblement bien imitée en cire, parut et fut offerte, avec quelques-uns de ses restes infects, par une soi-disant députation lyonnoise. La commotion fut si vive à ce spectacle, que l'on décréta sur-le-champ la panthéanisation de cet émule de Marat, et qu'on lui déféra par acclamation, des honneurs incroyables (1).

solemnellement les lettres, où il l'avoit recommandé en mourant, aux soins de ses amis. Enfin la tête de Challier arriva: on crut voir Challier lui-même. Un orateur le mit en parallele avec Marat. Tout-à-coup une musique guerriere et sombre se fait entendre et elle sort, l'assemblée suit; on marche vers la convention. Mais il étoit tard, la séance se trouve terminée: on se rend aux Jacobins. Le buste de Challier est présenté aux ex-présidens, Brochet et Roussel. Delà il est porté dans les archives de la société: c'est Léonard Bourdon qui l'y reçoit, en prononçant un discours analogue à la cérémonie. (Journal de la Montagne, N°, 42, pag. 331.)

<sup>(1)</sup> Indépendamment de ceux dont il vient d'être fait mention, la convention ordonna que ce seroit son comité d'instruction publique qui feroit l'éloge de Challier. Elle dé-

Quel moment pour Collot! Hest à la tribune:
Qui m'oseroit blâmer, dit-il, de l'inexorable et
prompte sévérité qu'après tout, je n'ai déployée,
que parce qu'elle étoit textuellement prescrite par
les décrets, et parce que les circonstances la
rendoient indispensable? Quel appareil assez
formidable pour comprimer des gens qui dimais qu'ils attendoient qu'ils avoient perdu la partie,
mais qu'ils attendoient la revanche! Qui de vous,
n'a notre place, n'eût pas voulu tenir la foudre
pour anéantir tous ces traîtres d'un seul coup!
Qui de vous n'eût pas voulu donner à la faulx
de la mort, un tel mouvement, qu'elle pût les
moissonner tous à-la-fois (1) ??!

Collot, encouragé par l'approbation qu'ilvoyoit

cerna à la servante-concubine de ce monstre, une pension égale à celle qu'avoit obtenu la veuve de J. J. Rousseau. Dans le même-temps, cette fille recevoit du savant Four-croy, alors président de la société des Jacobins, une accolade solemnelle. (Convention), séances du 1<sup>ex</sup>. et du 20 nivôse (21 décembre 1793, et 9 janvier 1794). — (Jacobins), séance du 23 frimaire (13 décembre).

<sup>(1)</sup> Voyez Moniteur, séance du premier nivôse (21 décembre). Le rapport de Collot, imprimé par ordre de la convention, se trouve plus au long, dans le même journal du Moniteur, No. 113.

éclore sur la plupart des visages, n'hésitoit plus à livrer ses projets, comme ses actions, aux suffrages de l'assemblée. « Il ne faut pas, disoit-il, » qu'il reste à Lyon, d'habitations pour plus de » trente mille individus; encore peut-être ne faut-» il pas les y laisser, car la pensée des ennemis » de la république se portera toujours avec com-» plaisance vers elles, comme vers un point éter-» nel de ralliement pour le brigandage royal et » pour les conspirateurs de l'intérieur ».

Le succès de Collot fut complet; l'assemblée. par un décret solemnel, l'approuva dans ses plans pour l'avenir, comme : dans sa conduite pour le passé; et elle fit rechercher ses dénonciateurs pour les punir. Onel triomphe pour les Jacobins, de qui il avouoit « avoir recu sa mission ». Il, alla de suite le partager avec eux. « J'ai fait ap-» prouver la mort des traîtres, leur disoit-il; si " j'eusse dit les faits d'abord, je n'en fusse pas » venu à bout.... On demandoit s'ils étoient " morts du premier coup. Eh! Challier est - il » mort du premier coup? Nous en avons fait » foudroyer deux cents d'une seule fois; eh! " ne sait-on pas que c'est une marque de sen-33 sibilité? Lorsqu'on Zuillotine vingt 'coupa-» bles, le dernier exécuté meurt vingt fois, tan» dis que ces deux conts conspirateurs périssent » ensemble (1) ».

Ce qui constituoit la sensibilité de Collot, faisoit la grandeur et la joie de Fouché qui, de
Lyon, lui mandoit en même-temps, à l'occasion de la prise de Toulon: « Anéantissons d'un
» seul coup tous les traîtres, pour nous épargner
» le long supplice de les punir en rois. Exerçons
» la justice, à l'exemple de la nature: frappons
» comme la foudre; et que la cendre même de
» nos ennemis disparoisse du sol de la liberté....
» Les larmes de la joie coulent de mes yeux:
» elles inoudent mon ame.... Nous n'avons
» qu'une maniere de célébrer la victoire: nous
» envoyons ce sois aleux cent treize rebelles sous
» le feu de la foudre (2). ».

Ge fut alors un déchaînement effréné de massacres et de destructions. Collot, qui pour l'animer plus efficacement, restoit au comité de salut public, vouloit que ce fût comme une tempête irrésistible, et qu'on se gardât bien d'admettre aucune idée de medération (3). Son collegue Fou-

<sup>(1)</sup> Séance des Jacobins, du premier nivôse (23 déc.).

<sup>(4)</sup> Séance de la convention, du 4 nivôse (24 décem.).

<sup>(3)</sup> Séance des Jacobins, 3 nivôse (23 décembre).

ché, resté parmi les organisateurs du chaos et du carnage, secondoit horriblement ses vues.

Quelle personne honnête peut se dérober à leur fureur meurtriere? Avoir des rentes sur l'état, est un crime capital. Quiconque passe pour riche, marche à la guillotine. Tout individu qui n'a pas refusé de contribuer aux frais du siege, est condamné à la mort. Tous ceux qui porterent le titre de noble, ou remplirent quelques fonctions sous les régimes précédens, sont envoyés au supplice. Tous les prêtres, assermentés, ou non, sont immolés. Des ouvriers, des petits marchands, des commis-négocians partagent la même destinée. Tel pompier perd la vie, pour avoir éteint l'incendie des bombes de Dubois-Crancé: tel cabaretier, pour avoir refusé d'enivrer des clubistes; tel maréchal, pour avoir ferré les chevaux des assiégés; tel homme, pour avoir été simplement le domestique de Précy, ou de Virieu. Tous ceux qui, l'hiver précédent, concoururent à la dévastation du club central, tous ceux qui participerent à la victoire du 29 mai, sont fusillés, ou guillotinés. Les dix-sept ans et le sexe de Marie Adrian, qui montra tant de courage dans l'artillerie lyonnoise, n'empêchent pas les monstres de la frapper. Ils n'épargneront pas da-

vantage la jeune, et non moins martiale Loliere (1), que du moins sa figure intéressante eût dû sauver. Un même jour voit tomber la tête de douze autres femmes, vierges, ou meres de famille, accusées d'être contre-révolutionnaires. Nulle religieuse ne peut échapper au même sort. Celles qui le fuyoient, sont ramenées et périssent avec les personnes qui les ont secondées dans leur fuite. De simples marchandes de poissons, de pauvres revendeuses sont sacrifiées pour avoir manqué de respect aux patriotes. Des vieillards que l'âge et d'anciennes infirmités devoient exempter de toute accusation, sont portés sur l'échafaud, comme agens de la contre-révolution. Des étrangers même qui ne font que passer dans cette nouvelle Tauride, sont pris comme suspects, et condamnés comme fédéralistes. Quinze citoyens estimables, envoyés de Bourg-en-Bresse, sous

<sup>(1)</sup> Elle étoit l'épouse d'un papetier, nommé Cochet. Adrian étoit une simple couturiere. Jeunes amazones de mon pays, émules de la célebre libératrice d'Orléans, et de la France, vous qui partageâtes les exploits des Lyonnois: vous avez acquis trop de gloire pour ne pas avoir leur sort. Les héroines françaises ne peuvent-elles donc être vaincues que par des bourreaux et des supplices?

prétexte qu'il n'y avoit plus de place dans les prisons de cette ville, sont conduits à la mort, presqu'à l'instant qu'ils arrivent (1). On semble craindre que la population de Lyon ne fournisse pas assez à cette avide soif du carnage. Les campagnes sont parcourues par des émissaires qui en amenent les habitans les plus probes. Des cultivateurs, dont les sueurs honorables ont jusques-là fécondé la terre, viennent arroser de leur sang, le lieu des exécutions. « Envoyez-, nous des victimes », écrivoient sans cesse les égorgeurs à leurs explorateurs sanguinaires (2).

Tous ceux qui, dans le département de la Loire, étoient dévolus à la commission de Feurs,

<sup>(1)</sup> Le nommé Merle, de Bourg-en-Bresse, remplissant à Lyon, les fonctions d'accusateur public, écrivoit aux Jacobins de son pays: « Envoyez-moi donc vos détenus; vous oubliez que la guillotine les attends». (Voyez Rapport sur les papiers de Robespierre, par Courtois, pag. 295).

<sup>(9)</sup> Un de ces émissaires, nommé Fontanel, alors commissaire national du district, alloit chez l'habitant aisé des campagnes, lui demandoit un dîner-fraternel, après lequel il appelloit ses satellites, faisoit arrêter son hôte, et l'envoyoit à Lyon, où celui-ci ne tardoit pas de perdre la vie. Fontanel, maître du domicile, n'y faisoit apposer le scellé qu'après avoir satisfait sa rapacité: il appelloit cela: faire des incursions patriotiques.

que Collot a supprimée, sont révendiqués par les antropophages qu'il a mis en fonctions. Une multitude d'hommes et de femmes recommandables, ramassés dans tout le Forez, jusqu'aux pieds du Mont-Pila, arrive enchaînée, pour partager le sort des Lyonnois (1). Il n'est pas jusqu'à le ville de Moulins, que les scélérats n'aillent décimer pour assouvir leur antropophagie! Trentedeux citoyens distingués de ce pays, sont amenés, et perdent ensemble la vie sur la place des Terreaux. C'est là que les cannibales ont fixé leur instrument de mort, après l'avoir alternativement promené de la place de Bellecour à celle-ci. Là, du lieu de leurs séances, et les juges, et les municipaux et la commission temporaire, en auront le spectacle sous les yeux (2). Combien ils peu-

<sup>(1)</sup> Il est difficile de peindre ce que toutes ces victimes ont éprouvé de maux, en venant à Lyon. Un trait entre mille, pourra peut-être en donner l'idée. Une fémme de So ans, malade, fut jettée sur une charrette, où on l'attacha, où on la billonna, comme un ballot, avec tant de force, qu'à la premiere secousse de la charrette, le ventre éclata, ses intestins sortirent, et elle expira dans la route.

<sup>(2)</sup> La commission temporaire qui tenoit ses séances dans la rue voisine (celle de Sainte-Catherine), sit abattre une maison qui l'empêchoit de voir la marché des condamnés, et l'appareil des exécutions.

vent s'en rassasier! Le sang coule par torrens; cette place en est inondée, les pieds en sont baignés. Le puits creusé sous la guillotine, tout profond qu'il est, ne peut encore l'absorber entiérement. Impatient d'aller teindre les eaux du Rhône et de la Saône, le sang coule dans le ruisseau des rues. Son abondance l'en fait extravaser: il se répand sur le pavé; il atteint les murailles; il pénetre dans les caves par leurs soupiraux. La corruption s'engendre dans ces souterrains : la peste encore une fois menace d'ajouter ses ravages, à. ceux du fer et de la flamme. La mort s'amalgame profondément avec le sol des Lyonnois, avec les entrailles même de la terre qu'ils habitent; et leur sang a donc teint jusqu'aux sombres fondemens de leurs édifices!....

Par cette multiplicité d'immolations, commandées aveuglément et sans lassitude, la commission des cinq juges méritoit qu'Achard lui fit rendre, auprès de Robespierre, le témoignage qu'elle « poursuivoit avantageusement sa carriere, » sans s'amuser à chercher les renseignemens » dont elle pouvoit avoir besoin (1) ». Mais-on

<sup>(1)</sup> Lettre à Gravier, pour être communiquée à Robespierre, en date du 28 nivôse (17 janvier), trouvée dans les papiers de ce dernier. Rapport de Courtois, No. 97.

avoit grand soin de dire le contraire en public, sur-tout quand on craignoit que la convention n'arrêtat le cours des massacres.

-/Lors de la dénonciation que je viens de rapporter, Collot affecta de vanter l'équité que la
commission « apportoit dans le discernement des
2) coupables (1) »; et lorsqu'à l'époque dont je
parle, une seconde dénonciation vint se faire entendre contre elle, Fouché, Laporte et Meaulle
la contre-balancerent aussi-tôt par ces phrases si
atrocement hypocrites : « Avec quelle religieuse
>> méditation, les accusés sont examinés! Avec
2) quelle courageuse impartialité, le juge descend
>> dans leur pensée la plus intime, jusques dans
>> leur conscience, pour en suivre les mouve>> mens (2) >>!

Jalouse de se donner un air de justice, la commission innocentoit solemnellement chaque jour de décade, au bruit de l'artillerie, aux applaudissemens des clubistes, quelques-uns d'entre ceux qu'on avoit payés pour qu'ils jouassent dans les prisons, le rôle d'accusés. Ils étoient publique-

<sup>(1)</sup> Séance du 1er. nivôse (21 décembre), Moniteur, No. 113.

<sup>(2)</sup> Séance du 5 ventôse (23 février), Moniteur

ment embrassés, et conduits en triomphe chez eux, d'où ils revenoient peu après, révéler les, secrets surpris aux malheureux avec lesquels ils avoient vécu dans cette familiarité ordinaire aux compagnons de la même infortune. Les juges aimoient à se faire aiguillonner par de telles révélations.

Ils croyoient encore, ces destructeurs de l'espece humaine, justifier l'immensité des égorgemens qu'ils commettoient au nom de la république, en publiant la profession de royalisme que beaucoup de condamnés avoient faite, les uns devant le tribunal, et les autres sur l'échafaud. « Le glaive de » la loi, disoient-ils, n'a frappé que des assassins » de notre liberté, car en allant mourir, ils 29 crioient : Vive le roi. - Les rois qui vous font la ", guerre, vengeront notre mort. - Votre supplice ", sera plus terrible que le nôtre (1) ". Ces preuves du royalisme des mourans, se publicient avec le jugement, en preuve de son équité. Ces jugemens affichés, n'étoient que des listes nombreuses, où la plupart des inscrits étoient accusés d'avoir dit, sous le couteau fatal, en face de la

<sup>(1)</sup> Lettre à la convention. Moniteur, séance du & pluviôse.

fondre: je meurs pour mon roi; pour mon Dieu; pour ma patrie (1).

Ce qu'il y avoit de singulier dans ces démonstrations de royalisme et de religion, c'est qu'en général elles venoient de personnes qu'aucun interêt personnel n'attachoit à l'ancien régime, et que leurs habitudes sembloient éloigner de tout sentiment religieux. Ce n'étoit plus dans l'effervescence d'un siege, soutenu avec enthousiasme; c'étoit de sang-froid, au milieu d'imminens périls auxquels un peu de dissimulation eût peutêtre soustrait, qu'on professoit des sentimens qui menoient infailliblement au supplice. Ce n'étoient pas seulement de ces militaires accoutumés à braver la mort, qui s'exprimoient ainsi (2); c'étoient de ces heureux du siecle, que la simple apparence de la douleur, naguere effrayoient; c'étoient des ouvriers paisibles, des prêtres craintifs,

<sup>(1)</sup> Voyez toutes les listes officielles des condamnés.

<sup>(2)</sup> Sur le point de fusiller Pierre Chappuy de Maubost, l'un des plus célébres officiers d'artillerie de l'Europe, on lui offrit la vie, s'il vouloit servir la république; « Non, répondit-il, je ne me suis battu et ne veux me battre que pour mon Dieu et mon Roi». Le jeune Montcollomb, neveu de Précy, fut un de ceux qui, en périssant, crierent: Vive le roi, avec plus d'audace et de gaieté.

des religieuses timides, qui préféroient de mourir, plutôt que de déguiser leur royalisme et leur croyance. C'étoient d'humbles couturieres, de modestes brodeuses qui, nullement intimidées de l'appareil farouche du tribunal de sang, invoquoient la monarchie en sa présence, et s'arrachoient avec une sorte d'indignation, la cocarde tricolore que la pitié des assistans s'avisoit de leur attacher pour les sauver (1).

Je ne m'arrêterai pas à la question oiseuse de savoir si ces opinions, aussi énergiquement prononcées, étoient l'effet des malheurs dont on étoit excédé depuis les persécutions élevées contre le royalisme et la religion: ou si elles étoient vraiment le résultat naturel d'un attachement antique et solide pour l'un et pour l'autre. Il suffit d'observer, après d'autres écrivains, que presque tous les Lyonnois, conduits à la mort, montroient ce courage paisible que donne à l'homme content de sa conscience, la certitude qu'en obtenant, comme royaliste et comme chrétien, une

<sup>(1)</sup> Entre autres, on peut citer, d'après les listes de jugemens, Louise Marmet, couturiere, âgée de 24 ans; Etienette Myotte, brodeuse, âgée de 36 ans; Anne-Marie Fayol, institutrice, âgée de 64 ans.

double couronne de martyr, il va recevoir dans un autre monde, la récompense de son sacrifice. Il n'est pas douteux que l'écroulement de leur ville, image de la fin derniere de toutes choses, ne contribuât beaucoup à renforcer ce mépris de la vie. Autour de la place, où l'instrument de mort étoit placé, les maisons tombantes venoient humilier à ses pieds, leurs faîtes superbes. C'étoit sur leurs décombres, pour ainsi dire, qu'on marchoit à la mort. On ne quittoit que le chaos, qu'un élément de destruction: on se sentoit un plus grand besoin de l'éternité; et en montant sur l'échafaud, on pensoit s'élever fiérement sur un tas de ruines, pour atteindre à la gloire immortelle.

Il ne faut pas croire cependant que tous ceux que le tribunal des cinq envoyoit à la mort, aient péri avec les mêmes sentimens, et sur-tout avec les mêmes opinions. Si les partisans de l'antique dynastie française n'obtenoient jamais grace devant lui, il frappoit non moins impitoyablement tous ceux qu'il soupçonnoit d'avoir servi le parti de d'Orléans. L'exécution des partisans de ce rival de Robespierre, excitoit une joie particuliere parmi les agens de celui-ci. « Encore un nouveau » Phillipotin! écrivoient-ils à Paris ». — « Les

papillons phillipotés vionnent se brûler à la chandelle : (1). Cette rivalité explique la rigueur avec laquelle ils condamnoient aussi des scélérats connus : au grand étonnement des gens honnêtes, qui les croyoient faits pour être d'intelligence avec eux.

Ce pouvoir suprême auquel Philippe avoit aspiré par tant de crimes, Robespierre croyoit y arriver. Il venoit de révéler ses espérances prochaines à Gaillard, en l'envoyant à Lyon, pour qu'il concourut à les réaliser. Mais Gaillard, étonné de n'avoir servi jusques-là que l'ambition d'un factieux, confie à son ami Soulès, le désespoir qu'il en ressent, et prouve, en s'arrachant la vie, qu'il étoit assez romain pour mourir, plutôt que de concourir à l'élévation d'un tyran (2), dont il n'espéroit point voir arrêter les projets. Les intrigans de la faction orléaniste ne perdirent point cette occasion de dire que les représentans et les Jacobins envoyés à Lyon par le parti

<sup>(1)</sup> Lettre d'Achard à Gravier, du 28 nivôse (17 janvier 1794). Rapport de Courtois, No. 97.

<sup>(2)</sup> Déclaration faite par Soulès, du 6 brumaire (27 oct. 1793). Rapport de Saladin sur Billaud-Varennes, Collot d'Herbois et Barere, No. 53.

de Robespierre, immoleroient tous les républitains énergiques qui pourroient s'opposer à son usurpation.

En dissimulant la connoissance qu'on avoit de son dessein, on fit récrier les sans-culottes de cette ville contre les persécutions qu'ils y éprouvoient de la part des Jacobins de Paris; on reprocha à ceux-ci de « mettre sous le couteau, les meilleurs 33 patriotes; et on les accusa de vouloir les abaisser , dans le plus odieux asservissement (1) ,. Tous les plaignans prirent le titre d'amis de Challier, pour embarrasser davantage les premiers, qui prétendoient ne faire que venger sa mort; et ces plaintes furent répétées à l'envi par tous les clubistes, qui d'ailleurs étoient irrités de voir des Jacobins étrangers leur disputer le pillage des fortunes lyonnoises. La multitude des ouvriers que désoloit le licenciement annoncé de presque tous les habitans de Lyon, augmenta le méçontentement d'une maniere imposante. -

De tous les peuples, le plus attaché à son pays est sans contredit celui de Lyon. Les Lyonnois qu'on rencontre ailleurs, ne parlent que du desir

de revoir leur patrie; et cette passion du sol natal, commune à toutes les conditions, semble ne connoître de vraie existence que sur les rives charmantes où le Rhône et la Saône vont s'unir avec empressement, pour ne plus se quitter. Attaché par les charmes du local, l'ouvrier lyonnois ne l'est pas moins par la singuliere naturalisation de son industrie, qui fait que lors même qu'ailleurs il trouveroit matiere à l'exercer, sa transplantation feroit dégénérer son talent (1).

Il étoit donc aussi impolitique que barbare, ce projet de bannir soixante mille habitans de Lyon, et de les disséminer sur la surface de la France, comme des proscrits qu'il falloit isoler les uns des autres, et mêler avec les vagabonds de tous les pays, afin de les régénérer à la maniere

<sup>(1)</sup> Les ouvriérs Lyonnois que l'Italie et l'Allemagne ont attirés plus d'une fois dans leurs climats, pour y établir des fabriques de nos belles étoffes en soie, ont semblé n'y avoir pas porté tous leurs talens. Ce n'est point ici le lieu d'en expliquer les causes. Rolland, qui avoit été inspecteur des manufactures de Lyon, avant d'être ministre, avoit fait, sur cette dégénération de l'industrie lyonnoise transplantée, des recherches et des observations intéressantes qu'il m'a communiquées verbalement, et qui dosvent se retrouver dans quelqu'un de ses écrits.

des Jacobins (1). Que n'imaginoit pas, dans son délire, la rage de détruire cette ville, ou plutôt l'atroce résolution que l'ambition avoit prise, de n'y laisser qu'une foible population de quinze à vingt mille personnes, soumises au joug du tyran qui les auroit épargnées (2)?

Les dispositions déja prises par les représentans, tendoient à hâter par une émigration forcée, cette dépopulation si cruellement commencée par les massacres. Conjointement avec la convention, ils avoient rompu toutes les relations commerciales, ces canaux nourriciers de la ville; ils avoient englouti l'industrie de dix-huit mille artisans dans des travaux destructeurs. Leur funeste génie lui avoit ravi jusqu'à ses premiers ustensiles, sous divers prétextes. En manqua-t-il

<sup>(1)</sup> Voyez lettre de Collot à Couthon, du 11 frimaire (1er. décembre). Rapport de Courtois, No. 88. Il lui dit : « Il s'appartient, Couthon, de développer ces idées : j'en ai déja parlé à Robespierre ; concerte-toi avec lui pour s' finir le décret concernant cette commune, qui ne peut subsister sans danger. La population licenciée, il sera stacile de la faire disparoître, et de dire avec vérité : » Lyon n'est plus».

<sup>(2)</sup> Ronsin vouloit la réduire à 15,000; et Collot daignoit y laisser 25,000 habitans. Rapport de Courtois, page 75.

jamais aux factieux? N'a-t-on pas vu le salut public; toujours allegué, pour opérer à son aise, la ruine publique? Ce fut la fabrication du salpêtre qui servit de motf à Collot, Fouché, Albitte et Laporte, pour erlever les chaudieres des teinturiers, et tant d'autes instrumens de manufactures, des plus difficiles à remplacer (1).

Ainsi se paral'soit irrémédiablement le commerce; l'ouvriercommençoit d'en sentir l'anéantissement: il enrevoyoit sa misere prochaine; et les outils de la demolition tomboient de ses mains: On trouvoit déa qu'elles n'étoient « pas propres à » bâtir une république (2) ». Pour les ranimer, ou du moins pou enivrer ce découragement par des promesses illisoires et stimulantes, Meaulle, Laporte et Fouhé eurent l'air d'engager la convention, « à reartir sur ce peuple abattu, les biens » de ceux « es Lyonnois qui venoient d'être im-

<sup>(1)</sup> Arrête portant requisition des barriques, chaudieres, bassin de tointuriers, objets de charpente, potasses, cendres, chntiers, mulets, chevaux, charbons, etc., etc.; par le motique, se des ruines d'une ville rebelle, la répu, blique dvoit tirer des moyens puissans de détruire ses
, ennemis.

<sup>(2)</sup> Lettrel'Achard à Gravier, du 28 nivôse (17 janvier). Rapport de tourtois, No. 97.

son malheur, par l'appareil le dus propre à frapper son esprit. Ils oserent nême entreprendre de lui persuader qu'il étoit pététré de reconnoissance envers eux (2).

La fête de la Raison n'avoit cependant été qu'une farce, aussi froidement vue, que ridiculement jouée. Celle de l'Egalité t de la Liberté des hommes de couleur, commande par décret, ne fit parmi les clubistes, aucune ensation flatteuse pour les ordonnateurs de la cérenonie. Les sans-culottes même virent, avec un népris marqué, la commission révolutionnaire marcher gravement dans les rues, ayant pour cortee deux bour-reauxqui tenoient en main la hachele la mort (3). De ce changement d'opinion, les représentans conclurent intérieurement qu'il deveoit prudent de faire cesser les exécutions; ils l'issinuerent à la convention, en lui disant, pour la contenter, u que tout ce qui avoit été opposé à la républi-

<sup>(1)</sup> Lettre de Meaulle, Laporte et Fouché, de 21 ventôses Séance du 25. Moniteur.

<sup>(</sup>a) Ibid.

<sup>(3)</sup> Ibid.

» que, ne présentoit plus aux yeux des républi-» cains que des cendres et des décombres; que » tout ce qui avoit fait la guerre à la liberté, » n'étoit déja plus; et que la justice alloit ache-» verson cours terrible dans cette cité rebelle (1)».

Alors, pour remplacer le trop odieux Fouché, arriva Reverchon, que Robespierre crut plus propre, par son air de bonhommie populaire, et par ses rapprochemens de naissance et d'éducation avec les sans-culottes de Lyon, à calmer l'orage qui s'élevoit au milieu d'eux (2). Sa mission fût revêtue du pouvoir le plus capable de lui concilier les esprits : il avoit le droit de faire cesser le carnage.

En conséquence, il engagea la commission révolutionnaire à déclarer par un arrêté, qu'elle « terminoit ses séances et cessoit d'exister, parce » qu'il ne restoit plus dans les prisons, de coupa-» bles à punir, ni d'innocens à rendre à la li-» berté ». Cet arrêté, pris le 17 germinal (6 avril), fut envoyé par Reverchon, Meaulle et Laporte, à la-convention, avec une lettre confir-

<sup>(</sup>I) Ibid.

<sup>(2)</sup> Voyez ses lettres à Couthon, dans le Rapport de Courtois, No. 101 et suivans.

mative du mensonge par lequel la commission dissimuloit la multitude innombrable des assassinats qu'elle avoit commis (1). Loin de convenir des six mille environ, que le patriote Cadillot avouoit confidentiellement à Robespierre (2), les trois représentans écrivoient hypocritement:

66 Mille six cent quatre-vingt-deux rebelles de

79 l'infâme Lyon, ont été frappés du glaive de

79 sonnes ont été rendues à la liberté; et cent

79 soixante-deux suspects sont condamnés à la

79 détention jusqu'à la paix. Puisse cet exemple

79 terrible servir de leçon à tous ceux qui médi
79 tent des projets contre-révolutionnaires,.....

On gémit profondément, quand on voit, le jour même où cette phrase banale fut écrite, la commission révolutionnaire se venger de sa dissolution sur les deux plus singulieres victimes qu'elle put immoler.

Avec l'approbation de Reverchon et de ses deux collegues, qui n'en firent que mieux l'é-

<sup>(1)</sup> Séance du 24 germinal (13 avril 1794). Journal des Débats et des Décrets, No. 571.

<sup>(2)</sup> Leure, No. 106. Rapport de Courtois sur les papiers de Robespierre.

loge de ce tribunal de sang, dans la lettre dont je viens de parler : l'ancien exécuteur des jugemens criminels, et son associé, dont les fonctions avoient été usurpées, dès le commencement, par des Jacobins de l'armée révolutionnaire; et dont tous ces opérateurs de crimes et de massacres sembloient redouter le ministere à l'avenir, furent condamnés au dernier supplice, pour avoir guillotiné Challier et Riard. Cette condamnation, qui supposoit encore une grande soif de sang humain, étoit motivée sur ce que ces deux exécuteurs, désignés par leur jugement, comme des fonctionnaires publics, étoient compris dans la loi du 3 juillet précédent, qui avoit rendu tous les dépositaires de l'autorité, responsables sur leur tête, des atteintes qui pouvoient être portées à la sûreté de ces deux phénomenes de scélaratesse.

Oui; les exécuteurs furent guillotinés pour avoir, en vertu de leur machinale obéissance, délivré la société de deux monstres, légalement et justement condamnés. Hélas! quand un Clermont-Tonnerre engagea l'assemblée constituante, à conférer les honneurs de citoyen, aux exécuteurs de la justice, qui ne les ambitionnoient certainement pas: prévît-il que, quatre ans après, des juges, enfantés par la révolution qu'il caressoit,

encherissant sur ses idées, regarderoient ces hommes comme des fonctionnaires publics, comme des dépositaires de l'autarité publique? Et coux-ci pouvoient-ils penser que, par une suite de cette révolution si étrangement bienfaisante et généreuse, des brigands se disant citoyens, leur disputeroient par goût, les révoltantes fonctions de leur état! Pouvoient-ils penser qu'ils périroient eux-mêmes, par la main de scélérats dont il leur sembloit réservé de purger la terre (1)?

Servilement

<sup>(1)</sup> Ce fait si extraordinaire; mérite d'être appuyé de la transcription littérale du jugement des deux infortunés, par l'égorgement desquels ces antropophages voulurent terminer leurs jouissances, comme pour rester sur la bonne bouche, en finissant par boire le sang même des bourreaux; et peutêtre encore pour se montrer supérieurs à ceux par le ministere de qui l'on pouvoit bien espérer que de tels scélérats périroient un jour sur l'échafaud.

La commission révolutionnaire, établie à Commune-Affranchie par les représentans du peuple: 22

ce Considérant que, par la loi du 3 juillet dernier, les se dépositaires de l'autorité publique, à cette époque, réponsidoient individuellement sur leur tête, des atteintes qui se pourroient être portées à la sûreté des citoyens arrêtés, se détenus ou relaxés par suite des événemens qui ont eu lieu se en cette ville, le 29 mai dernier;

Servilement dévoués à Robespierre et à son comité de salut public, les trois représentans

- » Considérant que par la loi du 12 du même mois de juil-» let, la ville de ci-devant Lyon étoit déclarée en état de » rebellion;
- " Considérant que, loin de respecter ces deux loix, il est constant, au contraire, qu'elles ont été ouvertement violées;
- » Considérant que le patriote et vertueux Challier, ainsi » que Riard, se trouvoient dans le cas de jouir de la faveur » de la loi du 3 juillet, vu qu'ils étoient alors emprison-» nés, conséquemment que leurs personnes devoient être » sacrées :
- " Considérant que la mort qu'on a fait éprouver aux martyrs Challier et Riard, est un véritable assassinat commis contre le vœu de la loi;
- " Considérant que Jean Ripet, en sa qualité d'exécu
  teur, devoit s'abstenir, comme fonctionnaire publie, de

  prêtet la main à consommer un tel attentat;
- ", Considérant que Jean Bernard, son adjoint, secondant , Ripet dans ses exécutions, s'est rendu également coupa-, ble des assassinats des patriotes Challier et Riard;
- ", Considérant que Ripet et Bernard, qui deméuroient au 
  , fauxbourg de la Guillotiere, pouvoient se dispenser de 
  , se rendre à Lyon pour exécuter Challier et Riard, qui 
  , étoient généralement reconnus pour de vrais patriotes;
- " Considérant que dans l'exécution de Challier, Ripet et Bernard n'ont pas usé de toutes les précautions nécessaires en pareil cas, pour épargner à cet intrépide défenseur de la liberté, tous les tourmens qu'on lui a fait souffrir, en lui portant quatre à cinq coups de hache sur le cou;
  - Tome II. Hist, de Lyon, O

avoient soin d'écarter de la convention, tout ce qui pouvoit y dévoiler des vérités contraires au

- 37 Considérant enfin qu'une telle barbarie ne peut être 39 que le résultat d'une combinaison perfide et atroce:
- "Oui les réponses aux interrogatoires subis par Jean Ripet
- 2) l'aîné, âgé de 58 ans, ci-devant exécuteur, natif de Greno-
- on ble, demeurant au fauxbourg de la Guillotiere, et Jean
- 3) Bernard, âgé de 26 ans, adjoint dudit Ripet l'aîné, natif
- » de Grenoble, demeurant au fauxbourg de la Guillotiere.
- 29 La commission révolutionnaire condamne à mort Jean
- 39 Ripet et Jean Bernard, comme complices des assassinats
- » commis dans les personnes du patriote et vertueux Chal-
- » lier et du citoyen Riard. Toutes les propriétés des sus-
- s> nommés sont confisquées au profit de la république, con-
- » formément à la loi.
- » En conséquence, la commission révolutionnaire charge
- 99 le commandant de la place de Commune-Affranchie de
- 99 faire mettre à exécution le présent jugement, lequel sera
- » imprimé et affiché par-tout où besoin sera.
  - 33 Ainsi prononcé d'après les opinions de Pierre-Mathieu
- > Parrein, président; d'Antoine Lafaye aîné; de Pierre-
- » Aimé Bruniere; de Joseph Fernex et d'André Cor-
- . 99 chand, tous membres de la commission.
- 99 Fait à Commune-Affranchie, le 17 germinal, l'an 2 de
- " la république française, une, indivisible et démocratique.
  - » Signé sur la minute : Parrein , président ; Lasaye aîné ;
    - » Bruniere, Fernex et Corchand. Collationné
    - » conforme à l'original.
  - 39 Signé Brechet, secrétaire-greffier de la commission. 39

parti qu'ils servoient. C'est pourquoi ils la prioient de « ne pas écouter les hommes qui viendroient » se plaindre sous le nom de patriotes persécutés, » d'amis de Challier (1) ». Ceux-ci acquéroient chaque jour des forces inquiétantes; ils s'approprioient les objets sequestrés, et menaçoient personnellement du poignard, Laporte et Reverchon; ils se flattoient, dans leur insurrection dilapidatrice. d'avoir bientôt au milieu d'eux, Dubois-Crancé, qui se faisoit sourdement regarder comme l'ami des mécontens, et leur donnoit lieu de penser qu'il alloit se faire envoyer à leur secours (2). Le représentant Dupuy (3) lui préparoit les voies par des opérations contraires à celles de ses collegues, conformément à des ordres particuliers d'après lesquels il agissoit. La situation devenoit de plus en plus critique; le comité de salut public s'obstinoit à ne vouloir plus, ni approuver, ni blâmer la conduite des représentans Reverchon et Laporte. Meaulle venoit de partir pour lui rendre compte de leur embarras. Leurs craintes augmen-

<sup>(1)</sup> Journal des Débats et Décrets, No. 571.

<sup>(2)</sup> Lettre de Reverchon à Couthon, 21 germinal (10 avril). Rapport de Courtois, No. 101, pag. 310.

<sup>(3)</sup> Dupuy, co-député de Mont-Brison, avec Javogue.

toient à chaque instant : on prêchoit dans la société populaire, le soulevement contre eux; et on les sommoit en même-temps de donner des armes aux révoltés. Déja ceux-ci leur dictoient des loix, ils s'arrogeoient exclusivement les privileges du pillage. Le confiseur Castaing s'établissoit dans la maison d'un millionnaire qu'il avoit fait périr; d'autres alloient enfoncer les magasins, sans respecter ceux qui se trouvoient dans l'hôtel habité par les représentans. Les comités révolutionnaires de chaque section favorisoient ces vols, dont ils se partageoient les fruits. Quelle récolte abondante ne faisoient-ils pas, puisqu'ils s'étoient réservés les clefs des domiciles, après en avoir chassé les femmes, les enfans et les domestiques!

Ce systême de brigandage-pratique n'étoit au reste que le résultat des premieres opérations comme des principes des premiers agens du comité de salut public. Ils avoient donné le signal de cette violation des propriétés; ils l'avoient même légalisé par leurs arrêtés. Collot, Fouché, Albitte, n'avoient-ils pas ordonné que les biens des soidisans suspects, ne pouvant qu'être dangereux dans leurs mains, devoient leur être ravis par le patriotisme (1)? Collot, Fouché, Laporte lui-même

<sup>(1)</sup> Arrêté du 20 brum. (40 novembre.)

n'avoient-ils pas obligé, ce sous peine de mort, tous sous les citoyens d'apporter leurs souliers, leurs souliers, leurs manteaux, leurs habits neufs (1) so? N'avoient-ils pas livré toutes les marchandises, à la rapacité d'une requisition effrénée, sous prétexte de l'équipement militaire, en menaçant du dernier supplice quiconque essayeroit de soustraire quelque chose à ce brigandage (2) ?

Collot et Fouché l'avoient mis en principes, dans une instruction à leurs subalternes. « Tout est permis, disoit-elle, oui, tout est permis à ceux qui agissent dans le sens de la révolution..... Agissez en grand; prenez tout ce qu'un citoyen a d'inutile, car le superflu est une violation évidente des droits du peuple.... On n'a pu, ni prétendu tout vous dire: il est des choses qu'on ne peut qu'indiquer, mais qui sont saisies par l'œil pénétrant du patriotisme, et dont il sait pien faire son profit (3) ».

Ainsi donc, cette même autorité proconsulaire qui avoit lâché le torrent du brigandage, étoit sans titre et sans force pours'y opposer? Elle devoit bien

<sup>(1)</sup> Arrêtés du 21 et du 24 brum. (11 et 14 novembre).

<sup>(2)</sup> Arrêté du 24 brum. (14 novembre).

<sup>(3)</sup> Instruction citée dans le rapport de Salpdin., No. 54.

'plutôt craindre d'être renversée par lui, si elle osoit se roidir contre son impétuosité.

Parmi les patriotes instigateurs de cette faction dilapidatrice, les plus remarquables furent le barbier Achard, et le chapelier Emery, dont j'ai déja parlé. Le premier, dans un discours à la société populaire, s'écrioit: « O Marat, ô Challier! di» tes-nous si la guerre qu'on nous fait, n'est pas
» la guerre au patriotisme (1) »; et le second écrivoit que « l'or ne servoit à ceux qu'il appelloit
» traîtres, que pour endormir juges et loix», d'où résultoit l'induction naturelle qu'il falloit « les » faire jugerà mort, et s'emparer de leurs biens (2)».

Ces prédicateurs du pillage entraînoient aisément l'armée révolutionnaire dans leur parti. Les représentans la désarmerent, et se hâterent de la licencier. Elle en devoit ressentir un vif mécontentement : les révoltés tâcherent de le faire tourner à leur profit. Ils n'omirent rien pour

<sup>(1)</sup> Discours du 18 pluviôse (6 février 1794). Rapport de Courtois, No. 100.

<sup>(2)</sup> Emery dans cette même lettre, du 2 pluviôse (21 janv. 1794). Rapport de Courtois, No. 69, fait un crime bien grave à la commune de Grenoble, de ce que ses habitans ont les mains encore vierges de sang.

la soulever; dans une affiche, ils lui disoient: Souffrirez-vous, après avoir sacrifié votre temps pour faire exécuter ici la loi, qu'on vous reny voie, comme une troupe de vils assassins. Vous
ne seriez plus les hommes du 14 juillet. On ne
y veut vous chasser que pour tout piller. Cette
commune ne mérite pas d'exister; il faut y mettre le feu; et nous punirons d'autres voleurs, qui
valent moins que ceux qu'on a guillotinés (1) y.

Ceux qu'on désignoit comme tels, étoient ceux, entre les mains de qui tous les effets d'argenterie avoient passé. Collot, Fouché, Albitte et Laporte en avoient dérobé le maniement à toutes les autorités publiques qui s'étoient donné la peine de les enlever dans les divers domiciles; et ils se les étoient réservés, sous l'administration d'une commission de sept membres, y compris le receveur qui leur étoit plus particulièrement dévoué (2). Ce receveur étoit l'ex-municipe Perret, dont la fortune, croissant à vue d'œil, irrita l'envie des sansculottes, presqu'autant que depuis lors, elle a révolté les Lyonnois, dont il absorba dans son emploi, les plus riches dépouilles.

<sup>(1)</sup> Rapport de Courtois, discours, page 81.

<sup>(2)</sup> Arrêté du 10 frim. (30 novembre 1793).

Pour lutter, avec la force de l'opinion publique, contre les désorganisateurs, avides de pillage, Reverchon alléguoit l'intention de restaurer le commerce et de sauver les propriétés; et cependant, comme il l'avoue lui-même (1), il travailloit avec activité « au rétablissement du gouverne-» mentrévolutionnaire», qui n'étoit qu'une guerre violente aux négocians et aux propriétaires. Et cependant, il se sâchoit de ce qu'on ne lui donnoit pas la liste des suspects, sur laquelle l'usage étoit d'inscrire les négocians et les propriétaires; et cependant encore, il faisoit rechercher ceux des Lyonnois proscrits qui avoient échappé aux perquisitions des Collot et des Couthon (2). Et cependant enfin, n'osant plus faire égorger à Lyon, il envoyoit chaque jour au tribunal de Fouquier-Tinville, des charretées de bons citoyens, garottés inhumainement, sans égard pour leur âge, leurs infirmités et leurs vertus.

La révolution du 9 thermidor survint; Robespierre fut renversé, son parti se déconcerta. Le comité de salut public fut renouvellé et changea

<sup>(1)</sup> Voyez ses lettres, qui le peignent d'après nature, dans le Rapport de Courtois, No. 101 et suiv.

<sup>(2)</sup> Ibid.

de système. Le vil et stupide Reverchon en exécuta les ordres, aussi servilement qu'il avoit rempli ceux de son ami Couthon (1). Il ouvrit les prisons avec la même docilité qu'il avoit mis à les fermer. Il affecta davantage de vouloir protéger le commerce: il parla même de recommander les malheureux Lyonnois auprès de la convention; et il partit, laissant une réputation d'ineptie grossiere, qui servit beaucoup trop à pallier les torts de son proconsulat, et sur laquelle on eut la généreuse indulgence de rejetter l'inefficacité des bonnes intentions qu'il avoit montrées.

<sup>(1)</sup> Ibid.

# LIVRE XIV.

De nouveaux représentans arrivent à Lyon. Renouvellement des administrations. Rentrée des Lyonnois émigrés et dispersés. Leur désolation à l'aspect de leur ville. Description succincte de ses désastres. Audace soutenue des assassins. Actes particuliers de vengeance. Massacre des prisons. Compagnies de Vengeurs. Conduite de la convention envers les Lyonnois. Embarras momentané de Dubois-Grancé. Fête ridicule de la Concorde. Fête joyeuse, en mémoire du supplice de Challier. Fête funebre et touchante, en l'honneur des compatriotes immolés. Érection d'un mausolée. Arrivée de Reverchon. Nouvelle désolation. Retour des terroristes. Destruction du monument. Conclusion de cette histoire.

Le nouveau comité de salut public, marchant sur d'autres principes que le précédent, remplaça Reverchon et Laporte par d'autres représentans, en associant toujours un montagnard avec un thermidorien. Le renouvellement des autorités constituées de Lyon, qui se fit par eux, participa de l'hétérogénéité de ceux qui les renouvellerent. Ils semblerent avoir fait, entre eux, un accord pour appeller aux fonctions publiques, des Jacobins décidés avec des citoyens honnêtes. Ainsi forcerentils la probité de siéger avec l'infamie. L'horrible Verret qui avoit fait égorger son bienfaiteur, et l'odieux Perret gorgé d'une partie de l'or et de l'argent saisis chez les particuliers, se trouverent dans les postes importans de la municipalité nouvelle. Le public s'en indignoit hautement, et sommoit les représentans de destituer ces deux fonctionnaires. Ce ne fut qu'après sept mois d'instances, que leur destitution fut accordée; et il n'y avoit plus moyen de la refuser, car le soulévement contre eux étoit devenu si fort, sur-tout depuis la rentrée des Lyonnois fugitifs, que les représentans étoient harcelés dans les assemblées, au milieu des rues, lors même qu'ils parloient en public, et jusques dans le repos de leur demeure, par des réclamations violentes contre Perret et Verret.

Les Lyonnois revenoient donc en leurs foyers: un mouvement harmonique, commandé par le même penchant de tous pour leur patrie commune, ébranla, comme par une secousse électrique, tous ceux qui se trouvoient dispersés en divers endroits de la Suisse. Les établissemens de manufactures et de négoce commencés à Constance, ne pouvoient les retenir; et les propositions spécieuses faites à quelques-uns de nos manufacturiers, par des négocians Zurichois, pour les fixer dans leur ville, étoient sans effet. Loin de laisser leur talent à l'étranger, qui ne les avoit accueillis qu'afin de profiter de leur industrie, ils craignirent que ce qu'ils en avoient montré, ne tournât au préjudice de leur cité; et ils pousserent cette jalousie de patriotisme jusqu'à briser les métiers à soie qu'ils avoient montés à Constance. Le secret des belles teintures, que des fabricans suisses croyoient leur avoir dérobé, fut rapporté inviolable dans Lyon, auquel il appartient exclusivement encore.

Leur départ de l'étranger fit une grande sensation. Les émigrés, désespérant de pouvoir les imiter, en témoignerent de l'humeur et du mépris. Ces deux sentimens firent les frais d'une circulaire anonyme pour suspendre leur rentrée. On leur y disoit que cette démarche étoit un acte de bassesse et de lâcheté, parce que la tyrannie n'ayant fait que changer de main, depuis le 9 thermidor, c'étoit aller ramper devant elle, et se livrer à ses fureurs rajeunies, dans la vue d'un vil intérêt et d'un patriotisme erroné. Cette lettre n'eut d'autre effet que de tourner en ridicule son auteur, bientôt

découvert, en qui l'on vit un Lyonnois, d'origine Suisse, que ses affections et beaucoup de fortune fixoient en pays étranger, et qui d'ailleurs inspiroit d'autant moins de confiance, qu'à Lyon, on l'avoit vu révolutionnaire Neckeriste aussi passionné, qu'il se montroit alors fougueux anti-républicain.

Ce fut une démarche bien douloureuse pour les Lyonnois, que de venir embrasser leur merepatrie, après tant de malheurs communs. Ils la trouverent affreusement défigurée; à peine la reconnurent-ils. Les destructions qu'elle avoit éprouvées depuis leur séparation cruelle, renouvelloient le souvenir affligeant des dévastations qui avoient précédé leur départ. Les temps antérieurs à ce regne de sang, connu sous le nom de terrorisme, qui avoit achevé le saccagement de leur ville, leur parurent freres de ceux-là même de l'anarchie et de ses fureurs; et la révolution qui avoit engendré les uns et les autres, ne sembla plus à la plupart, qu'une véritable boîte de Pandore, la source de tous nos maux.

Ils considéroient avec douleur cette place de Bellecour, auparavant la plus belle de l'Europe. Des larmes couloient de leurs yeux en n'y voyant plus cette magnifique statue équestre qui en faisoit la principale décoration (1), ni ces beaux grouppes dont le génie de leurs compatriotes Coustou avoit embelli son piedestal (2). Ils se rappelloient avec amertume qu'aux deux côtés de ce monument, étoient des jets d'eau, gracieusement combinés, dont la main habile de Chabry avoit sculpté les ornemens; et ils n'ignoroient pas que c'étoit pour en voler les matériaux précieux, que de stupides applanisseurs politiques, long-temps avant

Humano capiti cervicem pictor equinam, etc. etc.

Vitet a fait conserver dans l'Hôtel-de-Ville les deux superbes grouppes en bronze des Coustou. Ce sont deux figures de dix pieds de proportion, dont l'une représente le Rhône fiérement assis sur un lion; et l'autre, la Saône gracieusement appuyée sur une lionne.

<sup>(1)</sup> Celle de Lyon et celle de Montpellier étoient les plus belles statues équestres de France.

Voy. encore le liv. Lyon tel qu'il étoit et tel qu'il est. 1787. Paris, Desenne; Lyon, Daval.

<sup>(2)</sup> Cette statue n'existoit plus depuis le mois d'août 1792. Vitet, maire alors, avoit tout tenté pour la conserver, du moins en un lieu caché, et comme un chef-d'œnvre des arts. Parmi les moyens qu'il avoit imaginés et les propositions qu'il avoit faites pour cela, la plus remarquable avoit été d'abattre la tête de Louis XIV et d'y substituer celle de Brutus; étrange expédient qui dénaturoit une intention louable par un procédé barbare, et qui rappelloit trop ces vers si connus:

le siege, avoient tout détruit, n'épargnant pas même d'agréables compartimens de gazon qui tapissoient cette place, à laquelle ils avoient stupidement donné le nom d'Egalité.

Mais où sont-ils ces immenses et larges édifices qui, construits en face, sur des dessins uniformes, aux deux extrêmités de la place, ajoutoient si fort à sa magnificence? Couthon les a frappés, et ils ne sont plus. Leurs débris errent çà et là; et leurs fondemens à moitié déracinés, ne laissent plus voir que des cavernes favorables au crime.

Ce superbe quai du Rhône, criblé de boulets dans la partie la plus épargnée, offre dans le reste, des maisons éboulées, des murailles chancellantes, des décombres et des ruines. La façade imposante des deux hôpitaux qui le décore, prouve par les innombrables marques de la barbarie de Dubois-Crancé dont ils sont empreints, que rien ne fut sacré pour l'envie de détruire.

L'hôtel-de-ville, que la bombe a mutilé dans tous les sens, et que les vandales ont dévasté de toute maniere, n'a plus l'air que d'un palais ravagé par la foudre et des brigands. On ne sauroit passer dans une rue, qu'on n'y rencontre des maisons abattues : le pied se heurte par tout contre leurs débris dont la voie publique est en-

combrée. Sans l'artificieuse observation qui, pour sauver ce que nous voyons encore de beaux édifices, les fit adjuger à la populace, en détournant le besoin de détruire, contre les vicilles maisons qu'elle habitoit : ils eussent été pareillement démolis. Tout l'ancien quartier de Bourgneuf, de plus de 400 toises de longueur, sur la rive droite de la Saône, est renversé dans la riviere. Des pans de murailles, des restes de toît suspendus et balottans, des planchers s'agitant dans un effrayant équilibre, tombent à chaque coup de vent, tuent presque toujours quelqu'un dans leur chûte, pour perpetuer, ce semble, la destruction des hommes et des choses.

Ces murs antiques dont la ville s'enfermoit, ne sont plus qu'une circonscription de ruines. Les promenades charmantes qui se trouvoient sur leurs terrasses et dans leurs fossés, ne présentent qu'une suite de débris, à-demi recouverts par des terres éboulées. Le long de ce bouleversement prolongé, image du chaos, s'ouvrent, de distance en distance, les restes caverneux de vieilles casemates qui ne peuvent plus être que le refuge des hiboux, le repaire des scélérats et l'asyle ténébreux du libertinage.

Les rians fauxbourgs sont peut-être encore plus dévastés dévastés que la ville. Le génie affreux de la démolition s'y est moins agité; mais la torche et les canons des assiégeans n'avoient point laissé de ravages à faire. Les campagnes où l'artégaloit les agrémens d'une heureuse situation, ne sont presque plus que de vastes cimetieres, où gisent des Lyonnois tués pendant et après le siege, et d'où la barbarie vient d'arracher tout ornement, pour rendre ces lieux plus tristes à ceux qui voudroient y venir pleurer sur le tombeau de leurs freres. Une loi de révolte contre la nature insensible, n'en a-t-elle pas fait abattre les arbres consolateurs, en leur reprochant d'être des arbres de luxe (1)?

Si, par hasard, le Lyonnois rettouve parmi ces ruines, le toît qu'il habita, peut-il donc s'y mettre à couvert? Heureux, si son domicile n'est pas devenu la proie des acquéreurs nationaux! Il le trouve du moins occupé par des sans-culottes, qui se croient devenus propriétaires de sa maison et de son mobilier. Sa famille en a été expulsée; son pere, son frere ont été immolés: un monstre a souillé sa couche nuptiale; et pour comble de douleur, ceux qui commirent ces crimes, viennent braver ses regards, s'énorgueillir de leur impuni-

<sup>(1)</sup> Voy. le liv. Lyon tel qu'il étoit et tel qu'il est, etc.

Tome II. Hist. de Lyon.

té, et complotter, en sa présence, de le sacrifier bientôt lui-même.... L'indignation s'enslamme; la vengeance éclate : elle frappe aussi souvent qu'elle se croit provoquée. De particuliere qu'elle est d'abord, elle devient générale, parce que tous ont les mêmes sujets de frapper. Elle se travestit même en vindicte publique. Hier on ne poignardoit que le dénonciateur-assassin de son pere; aujourd'hui, c'est une société de vengeurs qui, sans autre mission que sa haine contre les scelérats, va exterminer les fabricateurs de dénonciations, les affreux buveurs de sang.

Quoi donc! un pavé rouge encore; une terre transpirant, repoussant par tous ses pores, le sang dont elle fut saturé; le sang de nos compatriotes revenant crier vengeance; et l'autorité publique n'osant nous venger! Sont-ce donc là des motifs suffisans pour justifier ces aggrégations homicides qui suppléent, par une extermination illégale de nos assassins, la justice qui les ménage et se tait?

Ces désordres vengeurs, occupant la place de la loi volontairement muette, étoient le résultat d'une désorganisation qui avoit fait rétrograder la société vers cette époque, antérieure à toute civilisation, où le trouble amenoit l'ordre, comme la

mer se purifie par la tempête. Malgré ces considérations, on ne peut que gémir de ce qu'après une invocation de huit mois à la justice, contre des hommes gorgés de pillage et de sang, une association de vengeurs, que la méchanceté des impies nomma Compagnie de Jésus, se croyant être dans un état de nature sauvage, alla tuer dans les prisons, environ cent de ces monstres qui s'y trouvoient enfermés. Là, prévenus sans doute de leur prochaine amnistie (1), ils complottoient de nouveaux massacres, ils inventoient une guillotine à sept tranchans, pour immoler autent de Lyonnois à-la-fois; ils exerçoient ce nouvel instrument sur des petits mannequins, auxquels ils donnoient les noms de ceux qu'ils avoient intention de guillotiner: et ils déclaroient hautement « que n'ayant 2) eu du sang que jusqu'à la cheville, ils en ver-2, seroient tant qu'ils ne seroient pas obligés de se " baisser pour en boire?.....

Mais ces faits, tout certains qu'ils sont, peuvent-ils excuser cette espece de contre-partie de l'exécrable septembrisation de 92? Et les Lyonnois, qui parurent presque tous approuver ce carnage, le justifierent-ils donc, en adressant, le jour

<sup>(1)</sup> Amnistie du 3 brumaire suivant (25 oct. 1795.)

même (1), au représentant Boisset, dans la salle des spectacles, un discours à-peu-près conçu dans ces termes:

convention qu'elle avoit bien su faire des loix punir des brigands si atroces (2); enfin, dis à la convention qu'on doit punir des brigands si atroces (2); enfin, dis à la convention que nous punir des brigands si atroces (2); enfin, dis à la convention qu'on doit punir des brigands si atroces (2); enfin, dis à la convention qu'on doit punir des brigands si atroces (2); enfin, dis à la convention qu'elle avoit bien su faire des loix qui ordonnoient au crime d'égorger la vertu; et qu'elle devoit en faire pour que la patrie vît penfin le crime hors d'état de nuîre à la vertu (3) ??.

La convention méritoit d'autant plus ce reproche que, malgré la parole donnée en son nom par Rovere, président à cette époque, que «ceux », qui avoient couvert Lyon de cadavres et de rui-

<sup>(1)</sup> Le 16 floreal (5 mai.) L'événement s'étoit passé dans la nuit précédente.

<sup>(2)</sup> Elle venoit de condamner Collot à la simple déportation.

<sup>(3)</sup> Voyez Courier univer. extraord. de Husson, 25 floreal (14 mai 1795.)

» pes, seroient punis (1)». Leur impunité devenoit chaque jour plus certaine et plus audacieuse.

Avant le massacre dont nous venons de parler. des députations lyonnoises étoient allé, à trois reprises différentes, demandervengeance à la conven, tion; et la derniere pétition faite à ce sujet, annonçoit bien, par la douleur et le désespoir dont elle étoit animée, que si la convention n'y faisoit pas droit, la juste indignation des victimes croiroit n'avoir plus d'autre ressource contre le crime, que de fondre sur les égorgeurs et les brigands. Le peuple entier de Lyon, par l'organe d'une députation spéciale, avoit dit énergiquement aux législateurs conventionnels assembles : " Jettez les regards sur no-39 tre ville, vous y verrez des ruines, des monceaux » de cadavres; des femmes éperdues, cherchant » en vain leurs époux, leurs enfans; des vieillards 2) pleurant, dans la misere, la perte de leur pos-» térité. Vous n'y trouverez pas une seule famille 29 qui ne réclame justice contre l'assassinat de 2) quelqu'un de ses membres >> . . . . .

Faisant ensuite une énumération déchirante des maux auxquels les Lyonnois furent en proie, le peuple ajoutoit avec horreur : " Mais que

<sup>(1)</sup> Maniteur, séance du 14 pluviôse (2 fév. 1795.)

39 voyons-nous! L'auteur principal de tant de 39 cruautés, Collot, siege parmi vous! il pro-39 nonce avec vous contre l'atroce Carrier 39!.....

Après la lecture de cette terrible adresse, la députation avoit présenté le tableau désolant des manufactures anéanties, des matieres premieres dilapidées, des métiers brûlés, des atteliers totalement dévastés; et l'orateur avoit conclu, en s'écriant : "Les terroristes, enrichis de nos malpheurs, jouiront-ils plus long-temps de nos dépouilles? Que leurs fortunes deviennent l'objet d'une restitution dont le produit sera le parpartage des veuves, des orphelins et des manufactes turiers, réduits à la misere. L'humanité respire; mais elle n'est pas vengée!.... Que Collot soit, avec nos autres assassins, livrés aux tripunaux, et qu'ils disparoissent tous sous le réput des loix (1) ...

<sup>(</sup>i) Moniteur, séance du 17 ventôse (7 mars.) L'adresse du peuple de Lyon étoit suivie de vingt-neuf pages de signatures.

Collot essaya de se disculper, non, en niant les faits; ils étoient trop notoires: mais en imputant aux Lyonnois des cruautés antérieures aux siennes. Abominables calomnies, que le caractere des Lyonnois suffiroit pour démentir, si la fausseté de ces imputations n'étoient pas de la

Ces plaintes étoient trop fortement exprimées pour rester sans un effet quelconque. Leur inefficacité ne pouvoit qu'être un scandale propre à révolter les Lyonnois, qui ne savoient pas si c'étoit la foiblesse ou la connivence qui retenoit la convention. Éloigner des hommes de sang dont la présence seule l'effrayoit, fut tout ce

derniere évidence! Elles servent néanmoins à prouver la monstrueuse fécondité de Collot pour imaginer les forfaits les plus atroces.

Il a donc osé dire qu'il se étoit difficile de mettre plus » de précautions pour condamner des rebelles que plusieurs 37 décrets avoient mis hors de la loi 37. - Mais pourquoi l'étoient-ils? - Collot répond : " Pour y avoir » mis la convention elle-même.... Pour avoir, dans une » incursion sur le district de Mont-Brison, pendu des pa-" triotes à leur fenêtre et brûlé des familles entieres de " cultivateurs dans leurs granges, après en avoir bouché " les portes.... Pour avoir brûle nos soldats malades dans 29 les hôpitaux.... Pour avoir fusillé des femmes et des » enfans de patriotes, sur un signal de Précy, pendant " qu'il étoit à table, par maniere de divertissement pour » les convives.... Pour avoir tué sans explication des ci-» toyennes qui faisoient des vœux pour l'entrée de l'armée 37 républicaine 37.... O Collot! ô Dubois! ô Carrier! vous vous reconnoîtriez à ces traits! Personne n'y reconnoîtra les Lyonnois. Poursuivons.... "Pour avoir fait mourir " de faim, dans des cachots, des officiers municipaux des

qu'elle osa, sans penser que par cette espece de transaction, incapable de réconcilier le crime avec la vertu, elle ne faisoit que leur tendre ses mains tremblantes, savoir, l'une au crime, prêt à l'enchaîner de nouveau, et l'autre à la vertu qui ne comptoit plus sur elle.

Le seul acte d'équité que la convention fit,

37 communes voisines qui n'avoient pas voulu fournir leur so contingent à la rebellion .... Pour avoir voulu poignarso der plus de quinze cents patriotes détenus, au moment 97 où les troupes républicaines entrerent dans la ville : ces " patriotes n'ont été sauves que par une sorte de miracle "..... Le miracle, Collot, est dans l'indulgence lyonnoise envers des scélérats alors incarcérés en petit nombre : le mal qu'ils nous ont fait ensuite, a prouvé que l'indulgence envers des monstres, est plus funeste qu'honorable. Mais achevons.... 46 Pour avoir jetté des soldats de l'Ardèche, faits prisonniers, 31 sous la meule d'un moulin; pour avoir dansé, chanté au-33 tour de cette meule qui broyoit leurs 053.... Oh! combien ces atrocités sont étrangeres aux Lyonnois! Depuis longtemps Dubois avoit détruit leurs moulins. Collot! Collot! ce supplice est encore de ton invention : seroit-il possible que tu l'eusses conçu sans l'avoir réalisé?

Ce fut par ces affreuses imputations qu'il se disculpa en face de la convention, qui les écouta patiemment, quoi-qu'elle en connût la fausseté, et qui les fit imprimer ensuite aux dépens de la nation française. (Voyez Eclaircissemens sur ce qui s'est passé à Lyon... imprimés par ordre de la convention, pag. 8.

pour la consolation des Lyonnois, fut de décréter que leur ville n'étoit plus en état de rebellion; qu'elle reprendroit son ancien nom; que les ravages seroient suspendus (1); que les loix pénales portées contre ses citoyens, seroient rapportées, et

Dans une autre justification, intitulée : Réponse de J. M. Collot à la pétition des Lyonnois, prononcée à la barre le 17 ventôse, par Changeux, Matrat et Dutel, il se montra moins stroce, et ne se disculpa pas mieux. Il nia que « le feu du 27 canon se fût joint plus d'une fois à celui de la mousque-" terie pour donner la mort aux condamnés ». Alors, dit-il, avec non moins de fausseté, « il avoit été impossible aux re->> présentans de prévoir cet événement, et nous l'avons em-» pêché par la suite. La condamnation ne portoit ce jour-" là que sur soixante, et ces soixante, ajoute-t-il, ne » cesserent de crier vive le roi! d'injurier les soldats répu-3, blicains et de lancer les plus violentes imprécations contre 27 la république, en allant à la mort??. Enfin, pour completter son apologie, Collot affirme que « les représentans ne pouvoient, ni ne devoient porter leurs regards sur 29 ces dispositions militaires : ils n'influençoient point les 27 tribunaux, dit-il, la loi seule agissoit 27, ( Voyez ci-devant liv, XII et XIII.)

Collot a été déporté avec beaucoup d'égards par ses collegues. ( Voyez la déportation des prêtres, premier volume, page 74, et allleurs.)

(1) Moniteur, séances du 16 vent. (7 octob. 1794), et 14 pluv. suivant (2 fév. 1795.)

que nul ne pourroit être recherché, d'après elles, si ce n'étoit Précy que, par une exception impolitique, on força de sortir de France d'où la terreur même n'avoit pu le faire émigrer.

Il faut convenir pourtant que, lorsque la convention étoit encore dans l'effervescence de l'enthousiasme, causé par le 9 thermidor, elle avoit montré le desir d'être juste avec plus de franchise envers Lyon. Le 16 vendémiaire, correspondant au 7 octobre, elle alloit déclarer que cette ville n'avoit jamais été en état de rebellion. Le jour étoit heureusement choisi pour en faire l'aveu solemnel : c'étoit à-peu-près l'anniversaire de celui où Lyon étoit tombé au pouvoir de ses ennemis. La condamnation de Dubois-Crancé se trouvoit dans cette déclaration : il se récria; et la convention, pour sauver ce blâme implicite à l'un des plus funestes destructeurs de Lyon, s'abstint de rendre hommage à la vérité. Ce fut uniquement parce qu'elle crut devoir le ménager, que les Lyonnois ont continué de passer aux yeux de la loi, pour avoir été des rebelles à la volonté de la nation.

Dans cet état des choses, ils regarderent comme une amere dérision, la fête de la Concorde, que les représentans imaginerent de leur faire célébrer queique aumpsapres (1). Césit leur proposer d'embrasser les assassins de leurs arens, de leurs amis; des tigres, en un mot, qui nevivoient que pour les devorer à la première occasion. La fête se fit, mais ils ne s'y préterent point; ette même jour, ils en célébrerent une autre, prope à faire trembler ceux avec qui l'on vouloit follement les reconcilier. Après que, dans celle de la Concrée, les registres des comités révolutionnaires etrent ete brûles sur la place des Terrenna; après que les représentans et le maire y eurent prêche à reconciliation; après qu'on ent promene, dan un comique char de triomphe, des gens de diffrens ages que les tyrans avoient épargnés, les Lyomois parodierent solemnellement cette première rérémonie.

Une charette, sur laquille on voyoit un mannequin, représentant au naturel Challier, dans l'autitude d'un criminel, conduit à l'échafaud, et quelques autres grotesque figures d'anarchistes destinées au même sort, fu promenée dans la ville. Une cavalcade brillante précédoit cette hideuse représentation, que suivot une immensité de citoyens, en chantant des imprécations contre Challier et contre les terroriste. Tout ce cortege vint

<sup>(1)</sup> Vers la fin de sevrier 170.

aboutir à la place es Terreaux; et ces effigies odieuses y furent consumées par les flammes, au bruit des plus nombrux et des plus viss applaudissemens. Ainsi celiu, où de tout temps se firent les exécutions des sélérats, vit, dans un assez court espace de temp, Challier décapité comme tel, ensuite déifié conme le coryphée des sans-culottes, et enfin vous au supplice du feu et à l'exécration publique, comme le plus abominable de tous les hommes.

Cette fête ne laissa pas que d'exciter la vengeance des Lyonnois l'assassinat, tant partiel que général, des égorgurs de leurs compatriotes et de leurs parens: conme celle de l'apothéose de Challier, sous Colot-d'Herbois, avoit été pour eux le prélude du plus grand carnage des Lyonnois. Ainsi lonc la destinée de cet homme extraordinairenent abominable, fut de servir, mort ainsi que vivant, de signal et d'incitation au massacre.

Peu après, les Lyomois livrés à leurs sentimens, conçurent naturellement le projet d'une fête plus digne de leur caractere sensible et magnanime. Ils se proposerent de rendre des honneurs funebres à ceux de leurs concitoyens que la tyrannie avoit fait perir. Le jour qu'ils choisirent pour cela, fut l'anniversaire de ce 29 mai qui leur avoit été si glorieux: le champ de mort qui en avoit englouti un si grand nombre, fut le lieu préféré; et l'on s'impressa d'élever un sarcophage sur le sol mêmequi couvroit leurs ossemens.

Toute la ville se mettoi en devoir d'assister à cette triste cérémonie. Envron six mille hommes. composant les seuls grenaliers et canonniers de la garde nationale, se réunis oient, le jour indiqué, sur la place de Bellecour, oi, deux ans auparavant, ils s'étoient rassemblés jour aller combattre la municipalité des brigands. On leur y distribuoit des drapeaux : c'étoit la premiere fois que depuis le siege, les Lyonnos paroissoient en armes; tout le monde applatdissoit. Le ciel voulut prendre part aux événemens de cette journée; aucun nuage n'obscurcissoit l'azur céleste, l'espace étoit pur : tout-à-corp le soleil développe une couronne, éclatante des plus belles couleurs: il semble vouloir couvrir de gloire, et les vainqueurs du 29 mai, et les mines vertueux qui vont recevoir l'hommage de leurs freres, et de plus encore, ces Lyonnois armés, ce semble, pour les venger. Combien ce phénomene, que soixante mille personnes ont vu comme moi, et que les naturalistes rangent dans la classe des parélies; combien, dis-je, ce phéromene eût, en d'autres siecles, présagé de glore aux vivans et aux-morts, qu'il sembloit couronner ensemble (1)?

Sous cette auréole flatteuse pour les uns et les autres, les six mille sommes d'élite de la garde nationale s'acheminent vers le monument érigé aux Brotteaux. Une musique de la plus donce mélancolie, entre-mêlée du bruit lugubre des tam-

<sup>(1)</sup> Toutes les circonstances de ce phénomene méritent l'attention du respect le noins enclin à la superstition. Ce qui se passe vers les ceux, en des conjonctures mémorables pour les Lyonnoi, n'est pas d'un mince intérêt pour moi. Sur cette place, où deux ans auparavant ils s'étoient excités à vaincir. l'avarchie; lorsqu'en ce jour anniversaire, ils sy retrouvoient armes; et au moment où ils alloient se rendre au tombeau de leurs freres : j'ai donc yu, comme tant d'aitres, le soleil imposer sur leur tête une couronne, brillante des couleurs de l'arc-en-ciel. Cent vingt-neuf ans aupiravant, nos ancêtres avoient vu la même couronne couvrir de sa splendeur les peres de ces mêmes Lyonnois, réunis sur la même place, pour une fête religieuse. Alors (en 1666), die Menestrier, " le ciel fit 31 paroître en même-temps deux arcs-en-ciel et une grande » couronne, où l'on remarqua des prodiges qui étonnerent 29 les savans et ravirent tout le monde 21. Éloge historique de Lyon, 2e. Parlie, §. 4.

bours drapés, précède la marche. A la suite du cortege, viennent les deux représentans, alors en mission, avec lesquels sont entraînés plusieurs de leurs collegues, arrivés par hasard, dont quelques nus ne sont point innocens des forfaits exécutés par Collot. Arrivés près du sarcophage, tous en font le tour, l'arme baissée, et les yeux fixés vers la terre; ils offrent avec le silence du recueillement, l'hommage de leur admiration et de leur douleur, à leurs freres immolés qui reposent en ce lieu. Le reste de la journée voit tous les autres habitans de Lyon venir successivement imiter un aussi touchant exemple (1).

Les inscriptions qui animoient le cénothaphe, respi-

<sup>(1)</sup> Les chess de l'état major de la garde nationale, (Ch. Seriziat, Madinier, L. Chenaud) avoient annoncé cette cérémonie par une proclamation, vrai modele d'éloquence sentimentale, où rappellant aux Lyonnois ce jour sameux du 29 mai, « qui vit Lyon vainqueur et la France » asservie », ils les invitoient à « aller, sur la tombe de » leurs freres égorgés, vouer à la désense de leur mémoire, les nouveaux drapeaux; et consoler leurs mânes » attendris, par le spectacle de l'union, des larmes de » leurs concitoyens, et par la sainte promesse de ne jamais délaisser leurs familles malheureuses ».

La force de sentiment que supposoit l'appareil de cette fête, le déploiement de six mille hommes déterminés qu'elle fit voir encore, l'intention qu'ils manifesterent de dénoncer Gauthier et Nioche, premiers auteurs de leurs maux, étonnerent les représentans, et leur causerent quelques alarmes, qu'ils communiquerent à la convention. Elle se hâta de se rassurer, en ordonnant le désarmement des Lyonnois. Poullain-Grand-Pré, Ferroux et Despinassy, trois de ses membres qu'elle envoya, pénétrés de ses terreurs paniques, en donnerent des preuves puériles et ridicules, en se sauvant effrayés, de Lyon à Trévoux, comme des visionnaires, menacés par des fantômes.

roient les mêmes sentimens. Voici les principales, que je ne peux citer que de memoire:

<sup>«</sup> Vers vos amis, gissans sur ce tivage.

<sup>&</sup>gt;> Portez souvent vos regards et vos vœux;

<sup>»</sup> Héritiers nes de leur courage,

<sup>&</sup>quot; Sachez vivre et mourir comme eux ».

<sup>16</sup> Terrasses par le crime, succombant avec gloire,

<sup>»</sup> Ils se sont affranchis du regne des forfaits;

<sup>»</sup> Et leur trépas, illustrant leur mémoire,

<sup>»</sup> Sous ce gazon leur a donné la paix ».

Les administrateurs parvinrent cependant à les masurer; ils revinrent, et leur séjour à Lyon fut assez tranquille. Mais alors la faction des cardeliers. aidée de quelques suppôts de Robespierre, prenoit de l'ascendant au sein de la convention : Legendre, Tallien en redevenoient les orateurs ordinaires; et Fréron étoit envoyé proconsul dans le Midi, pour y former à ce passi, une puissance d'anarchie et de terreur. Reverchon eur la même commission pour les départemens de la Saône, de la Loire. de l'Ain, du Rhône, pour Lyon même, où il revint, en ramenant tous les égorgeurs que la peur en avoit fait éloigner. La nouvelle constitution venoit d'être mise en activité; Reverchon en désorganise la marche : il destitue les administrateurs élus par le peuple, donne leurs fonctions aux brigands qu'il a ramenés. Cet exécrable Pilot qui, pourvoyeur de Robespierre, lui mandoit que 44 sa santé se rétablissoit, parce qu'on fusilloit » deux cents Lyonnois à-la-fois (1) »; Pilot qui s'emit alle cacher dans les cloaques de la capitale, en est rappelle par le proconsul, qui le replace dans l'office de directeur de la poste aux lettres. Ce trait suffiroit pour dévoiler l'immoralité, l'ame et les intentions du sattape Reverchon.

<sup>·· (1)</sup> Rojport de Courtois, nos. 92. 63 et suiv.

Tome II. Hist. de Lyon.

Ainsi réintégrés, les terroristes signalerent leur audace en recommençant à détruire. Ils renverserent deux statues, l'une de la Victoire, l'autre de la Renommée, érigées depuis le 9 thermidor, à l'entrée du Pont - Morand. Ensuite ils allerent fondre, comme des furieux, sur le mausolée attendrissant que je viens de décrire, et ils le réduisirent en cendres. Non-contens de l'avoir fait disparoître, ils labourerent, de leurs mains féroces, le sol qui le portoit et qui couvroit les paisibles restes de ceux qu'ils avoient jadis égorgés. Telles des bêtes carnivores, après une longue privation, viennent fouiller la terre où sont enfouis les ossemens de ceux dont elles se souviennent de n'avoir dévoré que les chairs.

Ici, je terminerai mon affreuse et pénible narration, que sans doute je n'eusse pu continuer,
sans les traits de bravoure et de vertu, dont elle
se trouve parsemée. Ils m'ont servi, comme ces
hospices bienfaisans où, sur une route effrayante
et difficile, le voyageur s'arrête pour reprendre
courage. Mais s'il y eut de la vertu parmi les victimes, quels monstres parmi les oppresseurs! Les
faits les ont peints; et les réflexions seroient désormais aussi superflues qu'elles me seroient difficiles. Le crime a épuisé toutes les forces de mon
indignation; je l'ai donc éprouvé, que l'ame de

l'homme de bien ne récele point assez de colere pour traiter, comme il seroit convenable, tant et d'aussi grands forfaits. Terrible supériorité de la scélératesse, qui parvient à laisser, bien loin derriere elle, l'indignation lasse enfin de la poursuivre!

Que dire, en effét, quand, à la vue de ces horribles résultats de la plus inhumaine barbarie, on entend de toutes parts anathématiser les tyrans, et vanter notre tolérante philosophie! J'avois cru que jamais il n'auroit son égal, ce cruel Sévere, qui, pour se venger des égards que les Lyonnois montrerent à son rival estimé, teignit la Saône de leur sang et l'encombra de leurs cadavres (1).

<sup>(1)</sup> Cet empereur, après avoir défait, près de Lyon, son compétiteur Albin, gouverneur de cette ville, proclamé empereur par les Gaules, comme Sévere l'avoit été en Illyrie par son armée, fit passer les Lyonnois au fil de l'épée, inonda la ville de sang: la Saône en déborda, suivant une tradition hyperbolique. Sévere ensuite fit rechercher les lettres écrites, ou reçues par Albin, afin de connoître ses amis; et quand il les eut découverts, il les condamna à mourir, et sequestra leurs biens au profit de son trésor national. Ipsas interemit, et bona eorum proscripsit atque in erarium publicum retulit. (Jul. Capitel. in Albino.) L'historien De Rubis assure qu'il poussa le ressentiment contre Lyon, jusqu'à en changer le nom, comme on l'a voulu faire de nos jours. (Hist. de Lyon, L. I, ch. 30.) Caracalla, son fils, quoique né lyonnois, ne sut que nuire à

Cet incendie tròp mémorable qui dévora Lyon, en une nuit, je l'avois regardé comme un prodige de malheurs, dont la malice humaine étoit incapable, et que la nature ne sauroit reproduire (1). Inconcevables cruautés des élémens et des hommes, vous que cette ville ne connut qu'en un espace de vingt-sept lustres, il n'a donc fallu que trois mois de notre révolution, pour vous renouveller toutes ensemble, contre mes concitoyens!

Mais si l'histoire doit servir de leçon aux peuples et à ceux qui les gouvernent : celle-ci, que d'affreux événemens ont rendue si cruellement célebre, doit convaincre les premiers, que les révolutions ne se font jamais qu'aux dépens du peuple, et pour l'ambition de ceux qui l'agitent. Quant aux hommes qui sont appellés à gouverner un peuple exaspéré d'infortunes et doué d'é-

sa patrie; et si elle resta long-temps sous des ruines, ce fut parce que les successeurs de Sévere étoient la plupart étrangers ou barbares, les uns nés en Thrace, les autres en Afrique. (Menestrier, Hist. cons., p. 135.) Ces ressemblances sont prodigieusement frappantes : les applications se font d'elles-mêmes.

<sup>(1)</sup> Una nox interfuit inter maximam urbem et nullam. — Lugdunum quod ostendebatur in Galliâ, queritur. — Tot pulcher-rima opera, que singula illustrare urbes singulas possent, una nox stravit. (Senec. Ep. ad Lucil. 92.) Voy. ci-devant: L. Ier.

nergie, comme le peuple lyonnois; ils doivent comprendre que jamais le calme et l'ordre ne pourront s'établir solidement à Lyon, tant que ses dévastateurs sanguinaires, intéressés à consommer sa ruine, conserveront le pouvoir et la volonté de lui nuire. Dans cette espece de guerre à mort, qui devient nécessaire entre cette ville et ses ennemis, puisque la justice s'obstine à garder le silence; qui peut prévoir les maux d'une inactive longanimité: qui peut calculer les malheurs d'une défense inévitable?

Et vous, que les vicissitudes, inséparables de l'ordre où nous sommes, élevent quelques instans à des fonctions publiques, pour vous rejetter ensuite dans les rangs ordinaires de la vie privée, sera-ce sans fruit pour vous que vous aurez vu dans cet ouvrage, vos prédécesseurs mis à découvert et rigoureusement jugés? Homme public, en quelque rang que vous soyez, n'oubliez jamais que sur vos pas, il est un observateur ignoré, presque invisible, qui note toutes vos actions, et qui pese votre conduite; le buriu de l'histoire est là, qui grave votre nom sur les tables immortelles de l'honneur ou de l'infamie.

Fin du second volume.

## LES RUINES DE LYON.

O D E (1).

Exeriare aliquis nostris ex ossibus ultor.

Divinité qui veille au sein des Thermopiles, Sur ces tombeaux sacrés, où dorment immobiles, Les trois cents défenseurs que Sparte avoit choisis, Laisse leurs noms fameux au crayon de l'histoire; Et d'un rayon de gloire,

Toi-même dans ces lieux, viens parer nos débris.

D'une grande cité c'est là tout ce qui reste!

Contemple en frémissant, ce rivage funeste,

Habité désormais par la misere en deuil;

Et dans les longs amas de ces hideux décombres,

Entends gémir les ombres

D'un peuple assassiné qui se cherche un cercueil.

Trop heureux le mortel qui trouva dans Messine, Sous ses toîts ébranlés, une prompte ruine!

<sup>(1)</sup> Par feu Chassagnon, dont il a été fait mention au liv. II, tome premier, pag. 47.

D'un pouvoir inconnu s'il sentit les rigueurs, Il ne vit pas sur soi descendre l'injustice, Ni son affreux supplice D'un peuple cannibale égayer les fureurs.

N'importe, je le sens: une ame généreuse
Préférera toujours la vertu malheureuse
Au vice couronné par d'horribles succès.
Pour l'homme courageux qui perd ainsi la vie,
Martyr de sa patrie:
La mort a des lauriers, et non pas des cyprès.

Vengeance, entoure-moi de tes clartés funebres;
Je veux, à leur lueur, pénétrer les ténebres
Où se perd de nos maux le vaste enchaînement
De l'état déchiré par une horde impure,
Rebut de la nature,
Ma main va découvrir le cadavre sanglant.

Près du triste berceau de notre république, S'éleva tout-à-coup un monstre famélique, Prêt à la dévorer dans ses cruels accès. La terreur jaillissoit de son front, de son geste, Et son pouvoir funeste Des tyrans abhorrés surpassa les excès.

Ensemble on vit siéger la foiblesse et les crimes; Des sénateurs bourreaux, des sénateurs victimes. Des vrais représentans on étouffa la voix; Et de vils factieux une foible poignée, Sur la France indignée, Impunément versa le poison de ses loix.

La France de ses mains déchirant ses entrailles, Ajouta ses fureurs à celles des batailles. Des vampires sans nombre épuiserent son flanc; On eut dit que l'enfer avoit vomi sur elle,

Une race nouvelle
D'affreux hommes de proie et de buveurs de sang.

Des prophetes menteurs que le meurtre accompagne,

Prêchent l'égalité, du haut d'une montagne, Et la liberté sainte, en peuplant des prisons. Des monstres sont les Dieux, des brigands sont les maîtres:

Et ce ramas de traîtres Vend à nos ennemis, les maux que nous souffrons.

Ainsi regna long-temps l'horrible terrorisme,
Précurseur inhumain du lâche despotisme.
Tout tremble, tout fléchit sous ses ordres sanglans;

Lyon résista seul, et de ses mains hardies, Sur l'autel des furies, Refusa de brûler un criminel encens. Jusqu'alors ses enfans, républicains utiles, Servant la liberté par leurs travaux tranquilles, Du commerce français animoient les ressors; Héritiere des arts qu'a perdus l'Italie,

Leur active industrie,
Du monde tributaire appelloit les trésors.

Généreux dévoument! fațale résistance! D'une cité fidele on noircit l'innocence: La vérité resta dans des canaux impurs, Lyon républicain succomba sous l'intrigue;

Et renversant leur digue, Tous les fléaux ensemble inonderent ses murs.

Qui pourroit les nombrer? La flamme dévorante, Du salpêtre enflammé l'explosion bruyante, D'ouvriers destructeurs un ramas acheté, Les massacres, les fers, l'insulte, les rapines,

Jusqu'à l'art des famines Par d'avares tyrans au Bengale inventé.

D'un peuple trop crédule on corrompt la morale, En blasphèmes publics l'athéisme s'exhale; La vertu devient crime, et le crime vertu. Du citoyen tremblant le cœur est solitaire;

Plus d'ami, plus de frere: Le pauvre voit son toît par le pauvre abattu.

Débris silencieux, vaste amas de ruines, Déplorables témoins des guerres intestines,

Soyez l'instruction des peuples et des rois; Que sur ces murs, détruits par la haine en délire, L'étranger vienne lire L'horreur des factions, et le besoin des loix.

Mais où suis-je? Fuyons cette plaine effrayante; Des flots de notre sang elle est encor fumante. Des milliers d'innocens, livrés à leurs bourreaux, Y furent déchirés par la foudre homicide. Et ce fleuve rapide

De leur corps palpitant dispersa les lambeaux.

Quoi! par les scélérats qui dépeuploient la terre, Le ciel ainsi laissa dérober son tonnerre! L'enfer resta fermé sous leurs pas odieux! Et d'une ville entiere, au sang des siens baignée,

La plainte dédaignée, Fatigua vainement la nature et les Dieux!

Toi qui dûs la naissance au trident de Neptune (1), Compagnon des guerriers, ami de leur fortune, Je dirai tes bienfaits à la postérité. Quand tout nous trahissoit, toi seul parus sensible A notre sort terrible; Et ton instinct à l'homme apprit l'humanité.

<sup>(</sup>I. Le Rhône rejetta sur ses rives, les cadavres qu'on vouloit le forcer de porter à la mér. ( Voyez le livre XII de l'Histoire. )

Des Lyonnois proscrits à peine un petit nombre Travesti, fugitif, ou dispersé dans l'ombre, Dans nos murs dépouillés a ramené les arts. Conserve, Dieu puissant, ces débris du naufrage, Et détourne l'orage Qui pourroit les livrer à de nouveaux hasards.

Mais, non, plus de terreur; du sein de sa puissance.
Le sénat juste et libre a promis à la France
Le retour de la paix et le réveil des loix.
Toutes les factions périssent étouffées
Sous le poids des trophées
Dont l'Europe vaincue a payé nos exploits.

Tressaille, ô ma patrie! à ces douces prémices, De Lyon renaissant, favorables indices; Oui, de ta cendre encor sortira le bonheur, Et de tes ennemis les troupes enchaînées,

Par la loi condamnées (1), De tes remparts détruits répareront l'honneur.

Ainsi l'on voit aux pieds d'une idole sanglante, Courber d'un sier taureau la tête frémissante: L'animal généreux résiste avec effort; Et des prêtres déja la cohorte barbare,

Avec ardeur prépare Un festin qu'a souillé l'appareil de la mort.

<sup>(</sup>I) Le poëte cût voulu que les dévastateurs de Lyon fussent les employés comme forçats, à reconstruire les maisons et les remparts démolis. O stinam!

Des sacrificateurs l'espérance est trompée; Et d'un coup incertain la victime frappée, Échappe, fuit, renverse autels, bûchers, flambeaux, D'un culte d'assassins délivre enfin la terre; Et juste en sa colere, Foule d'un pied vengeur tous ses laches bourreaux.

# TABLE DES LIVRES ET SOMMAIRES.

Contenus dans ce volume.

### LIVRE VIII.

Situation et forces de Lyon. Arrivée de l'armée ennemie. Trahison dans l'attaque. Défection des
Marse llois. Avantages des Lyonnois. Effets des
impostures débitées contre eux. Apparences républicaines. Proclamation des représentans. Réponse
magnanime du peuple. Préparatifs du bombardement. Infamie du fauxbourg de la Guillotière.
Batteries des assiégés. Découragement des représentans. Contraste de borbarie et d'humanité.
Nouvelle proclamation. Réponse généreuse. Premier bombardement. Son interruption. Mensonges
de Dubois et Gauthier. Second bombardement. Explosion de l'arsenal; embrâsement d'un immense

quartier. Alégresse des représentans. Fausseté, ineptie et méchanceté de leurs rapports. Page 1.

### LIVRE IX.

. Continuation et chaleur du siege. Vains efforts des présidens de section auprès de Dubois et Gauthier, pour un rapprochement. Atrocités à l'égard de l'hôpital. Bombardement de cette maison des malades et des pauvres. D'horribles incendiaires punis dans Lyon. Pénurie de subsistances. Rive de Gier tombe au pouvoir de l'ennemi. Mouvement des Mont-Brisonnois en faveur des Lyonnois. Abandon de Saint-Étienne. Prise du général Nicolas. Affaire de Salvizinet. Approche des requisitions d'Auvergne. Les Mont - Brisonnois s'acheminent vers Lyon. Massacre au bourg de Chazelles. Blocus complet. Perte des postes de Pouillonay et de Grezieux. Attaque malheureuse de la Tour de Salvagny. Trahisons continuelles du major-général de l'artillerie des Lyonnois. Notices sur les représentans Reverchon et Javogue. Offre de secours de la part du roi de Sardaigne. Vains efforts des princes français. Voyage du marquis d'Autichamp: Dispositions des émigres en général, par rapport à Lyon. Frivoles espérances des Lyonnois. Page 36.

### LIVRE X.

Sommation nouvelle par Châteauneuf-Randon. Réponse des présidens et secrétaires de sections, Replique de Dubois-Crancé. Augmentation de son artillerie. Prise de la Duchere, - du cimetiere de Cuires, du pont d'Oullins, - des avant-postes de Ste.-Foi, - du poste du centre, à la Croix-Rousse. Batterie Gingênes. Trahisons qui précédent la journée du 29 septembre. Approche des assiégeans jusqu'aux portes de St. Just, et sur l'avenue de Perrache. Les Lyonnois se replient. Triomphe prématuré de Dubois et de ses collegues. Précy reprend St.-Just. Sa harangue aux troupes. Leurs exploits à Perrache. Discipline militaire des Lyonnois. Leur courage jusques dans les hôpitaux. Admirable conduite des femmes lyonnoises. Abondance des contributions pour le siege. L'ennemi songe à donner l'assaut : il ne l'ose pas. Désordre parmi les assiégés. Derniere sommation. Démarches de quelques gens pour capituler. Précy songe à sortir avec ses plus braves guerriers. Ordres donnés pour le départ. Fin du siege. Page 68.

### LIVRE XI.

Sortie des Lyonnois. Défaite de leur arrierc-garde et prise de leur caisse militaire. Déroute et malheurs de leur petite armée. Atrocité des paysans et des troupes. Entrée des représentans dans Lyon. Réinstallation de tous les scélérats. Décret pour faire démolir cette ville et massacrer ses habitans. Empressement de Couthon, Maignet, Châteauneuf-Randon et Laporte à exécuter ce décret. Discours de Javogue aux clubistes. Les représentans demandent aux Jacobins de Paris, une colonie de patriotes. Dubois-Crancé donne le nom de vingt mille Lyonnois qu'il veut faire dépouiller et égorger. Une commission militaire a déja commencé les massacres. Démolition de Lyon. Prodigalité envers les démolisseurs et les cannibales. Effroi et fuite des négocians et des manufacturiers. Piege par lequel on en retient plusieurs. Suites affreuses de leur crédulité. Sort de ceux qui préférent de fuir. Leur arrivée en Suisse. Accueil qu'ils y reçoivent. Dispositions des émigrés à leur égard. Page 103.

### LIVRE XII.

Mission de Collot-d'Herbois et de Fouché de Nantes. Celonie

Colonie de Jacobins. Armée révolutionnaire. Établissement d'une commission temporaire de surveillance. Apothéose de Challier. Cérémonie impie. Visites domiciliaires. Arrestations nombreuses. Création de la commission révolutionnaire pour juger sommairement. Multiplication des exécutions. Supplice des canonnades. Satisfaction de Collot-d'Herbois. Le Rhône chargé de cadavres. Ses rives infectées. Contentement des proconsuls et de leurs complices. Festin de Grand-Maison et Dorfeuille. Collot s'inquiete du mépris que les Lyonnois témoignent pour la mort. Il défend tout signe de tristesse. Des femmes viennent pour le solliciter. Sa barbarie envers elles. Courage de leur sensibilite. Prodiges de leur tendresse. Il les calomnie pour les décourager. Malheurs et vertus des femmes lyon-Page 142. noises.

### LIVRE XIII.

Collot d'Herbois dénoncé à la barre de la convention. Apothéose de Challier. Collot vient se disculper de vive voix. Redoublement de massacres à Lyon. Immensité de victimes. Atroce apologie de leurs juges. Traits multipliés du plus magnanime courage. Orléanistes atteints par la proscription. L'ambition de Robespierre transpire. Mécontente-Tome II. Hist. de Lyon.

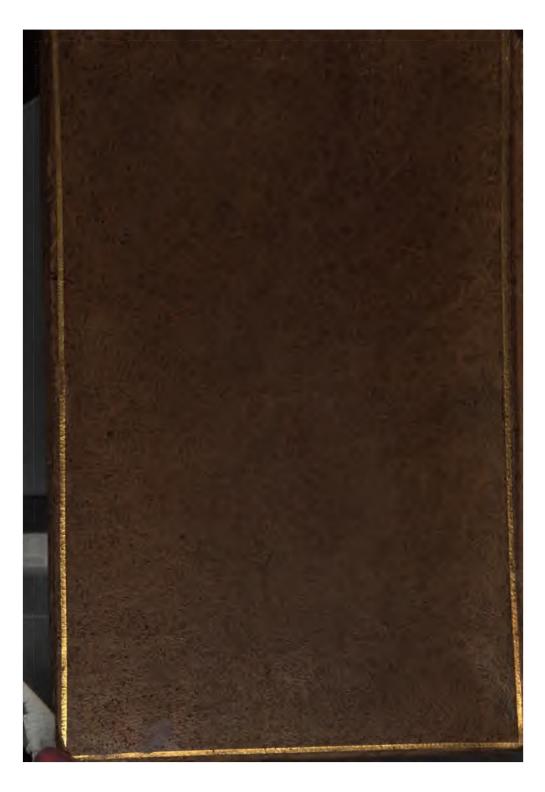